

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



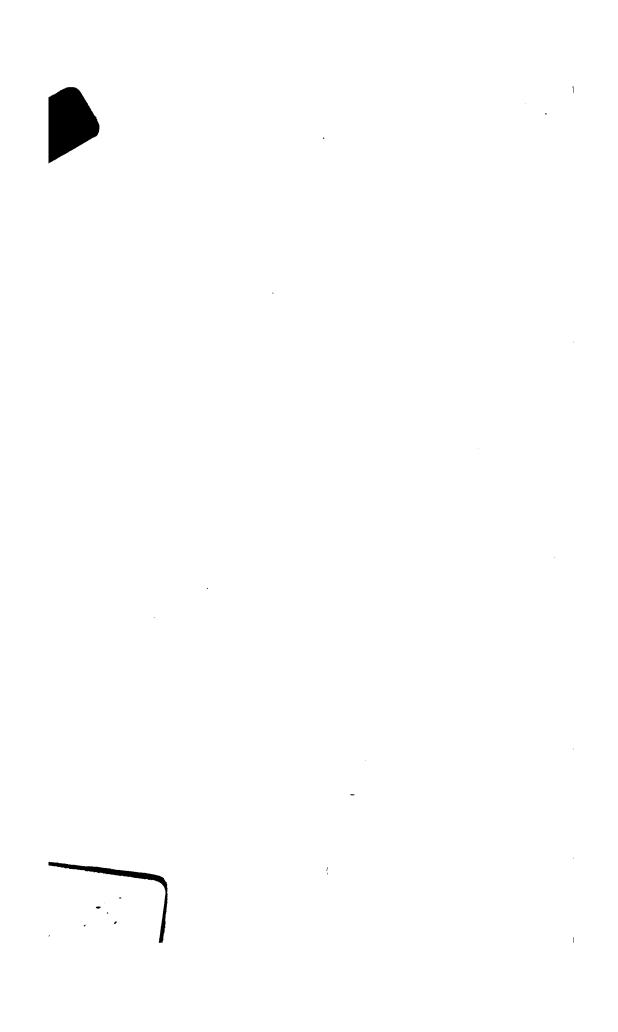

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

•



V.197

:

DA

•

### **GESTES**

DES

## ÉVÊQUES DE CAMBRAI

### IMPRIMERIE DAUPELEY-GOUVERNEUR,

A NOGENT-LE-ROTROU.

### **GESTA**

### PONTIFICUM CAMERACENSIUM

9780

**GESTES** 

DES

## ÉVÊQUES DE CAMBRAI

DE 1092 A 1138

TEXTE ORIGINAL PUBLIÉ
POUR LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

PAR LE R. P. CH. DE SMEDT S. J. BOLLANDISTE

d'après un ms. du xii° siècle donné a la bibliothèque nationale par le duc de la trémoïlle.



# A PARIS LIBRAIRIE RENOUARD

HENRI LOONES, SUCCESSEUR
LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE
RUE DE TOURNON, Nº 6

MDCCCLXXX.

197

2705-

•

### EXTRAIT DU RÈGLEMENT.

ART. 44. — Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et choisit les personnes les plus capables d'en préparer et d'en suivre la publication.

.Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un Commissaire responsable, chargé d'en surveiller l'exécution.

Le nom de l'éditeur sera placé à la tête de chaque volume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société sans l'autorisation du Conseil, et s'il n'est accompagné d'une déclaration du Commissaire responsable, portant que le travail lui a paru mériter d'être publié.

Le Commissaire responsable soussigné déclare que l'édition des Gestes des évêques de Cambrai, préparée par le R. P. De Smedt, lui a paru digne d'être publiée par la Société de L'Histoire de France.

Fait à Paris, le 15 mai 1880.

Signé L. DELISLE.

Certifié,

Le Secrétaire de la Société de l'Histoire de France,

J. DESNOYERS.

١ • • 

### INTRODUCTION.

I.

- 1. Peu de sièges épiscopaux, comme le remarque M. Wattenbach dans son excellent travail sur les sources de l'histoire d'Allemagne<sup>1</sup>, possèdent, sur leur histoire dans le haut moyen âge, une suite aussi complète de renseignements d'un vif intérêt et d'une grande autorité, que peut en produire l'église de Cambrai. Après les légendes de ses premiers évêques, saint Vaast<sup>2</sup>, saint Géry<sup>3</sup> et saint Aubert<sup>4</sup>, nous avons la précieuse Chronique en trois livres écrite de 1041 à 1043 par un chanoine de Cambrai, qui avait à sa disposition bon nombre de documents maintenant perdus. Cette chronique, successivement publiée par Georges Colvenier, par Bouquet et Brial, par Le Glay, et dont nous possédons enfin une édition satisfaisant à toutes les exigences de l'érudition moderne, due au savant Bethmann<sup>5</sup>, a été
- 1. Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, Bd. II (4° Aufl. Berlin, 1874), p. 128-130.
  - 2. Act. SS., tom. I. Feb. p. 792, 794.
  - 3. Act. SS., tom. II. Aug. p. 672, 675.
  - 4. Surius, 13 décembre.
- 5. Dans la collection des Monumenta Germaniae Historica, SS. tom. VII, p. 402-489. V. la préface de Bethmann, p. 393 et suiv.

attribuée, dans les trois éditions plus anciennes, à Balderic ou Baudry, plus tard évêque de Noyon et de Tournai; mais cette opinion ne reposait que sur l'autorité de trois lettres dont l'authenticité avait déjà été révoquée en doute, il y a un siècle et demi, par le bollandiste Pierre Van den Bosch (Boschius), et elle semble tout à fait abandonnée aujourd'hui par les savants, particulièrement en Allemagne<sup>2</sup>. L'œuvre elle-même ne porte pas de titre général. Elle est divisée en trois livres dont le premier traite de l'histoire des évêques prédécesseurs de Gérard I<sup>er</sup> et va par conséquent jusqu'aux premières années du xrº siècle. Le second donne l'état des monastères du Cambrésis au milieu du même siècle, avec des détails plus ou moins étendus sur la fondation et les vicissitudes de chacun d'eux. Le troisième est consacré tout entier à l'histoire de l'épiscopat de Gérard I<sup>er</sup> (1012-1051), protecteur et ami de l'écrivain, qui remplissait auprès de lui les fonctions de secrétaire. Ce troisième livre est malheureusement incomplet. Les derniers chapitres ne semblent qu'une suite de notes auxquelles l'auteur n'a pas eu le loisir de mettre la dernière main. Comme on peut bien le penser, son ouvrage est surtout important pour l'histoire du x° et du xre siècle. Le style est simple et net, et partout se manifeste l'amour de la vérités.

2. La Chronique de Cambrai et d'Arras a été continuée jusque vers le milieu du xu° siècle dans une suite de biographies des successeurs de Gérard I°, c'est-à-dire de S. Lié-

1. Comp. ibid., p. 394-395.

<sup>2.</sup> Bethmann, Wattenbach, endr. cit.; R. Wilmans (Archiv der Gesellschaft für æltere deutsche Geschichtskunde, tom. IX, p. 350); W. v. Giesebrecht (Geschichte der deutschen Kaiserzeit, t. II, 4° éd., p. 566).

<sup>3.</sup> Comp. Bethmann, ibid., p. 393-394.

bert 1 (1051-1076), de Gérard II (1076-1092), de Gaucher Ier et Manassès (1092-1105), d'Odon ou Eudes (1105-1113), de Burchard (1114-1130), de Liétard (1131-1137) et de Nicolas Ier (1137-1167). Malheureusement les deux premières étaient les seules jusqu'ici dont on eût les textes2. Les autres n'étaient connues que par les abrégés qu'en avaient faits un moine de Saint-Géry en 1180, un chanoine de Cambrai en 1191 et, vers la fin du xm<sup>e</sup> siècle, un troisième anonyme, qui écrivit en français. Encore l'abrégé du moine de Saint-Géry, tel qu'il nous a été transmis, ne va-t-il que jusqu'à l'an 1095. Celui du chanoine de Cambrai a été complété par le même auteur jusqu'à l'an 1191, et plus loin encore par un autre; mais il ne nous reste de cette seconde continuation que quelques lignes conservées dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale à Paris et publiées pour la première fois, il y a deux ans, par M. W. Arndt. Quant à la version française, elle ne va, dans le manuscrit dont Bethmann s'est servi pour son édition et par conséquent dans

- 1. Cette Vie a été remaniée plus tard par un moine du Saint-Sépulcre à Cambrai, du nom de Rodulphe ou Raoul. Comp. Act. SS., t. IV. Jun. p. 586; Archiv der Gesellschaft für æltere deutsche Geschichtskunde, t. VIII, p. 434.
- Édités en dernier lieu par Bethmann, Mon. Germ. Hist., SS.
   VII., p. 489-497 et p. 497-500. Comp. ibid., p. 396.
- 3. Ibid., p. 500-504, p. 504-510, p. 510-525. Comp. p. 397. Bethmann croyait que la version française était plutôt une amplification qu'un abrégé du texte original. Nous pouvons reconnaître maintenant qu'il s'était trompé en ce point.
- 4. Bethmann a remarqué (*ibid.*, p. 397), justement cette fois, que le document primitif suivi dans cet abrégé n'allait probablement que jusqu'aux premières années de l'évêque Nicolas, et que le reste est l'œuvre originale du chanoine.
  - 5. Fonds lat. nº 10968.
- 6. Neues Archiv der Gesellschaft für æltere deutsche Geschichtskunde, t. II, p. 294-295.

cette édition elle-même, que jusqu'à la fin de l'épiscopat de Liétard (1135); mais le même savant a trouvé depuis à Rome, dans la bibliothèque Vaticane, un autre manuscrit du xve siècle<sup>1</sup>, contenant non seulement l'histoire de l'épiscopat de Nicolas Ier, poussée aussi loin qu'elle a dû se lire dans le document original, mais encore diverses continuations dont la dernière ne s'arrête qu'à la fin du xve siècle<sup>2</sup>.

- 3. On trouve encore une précieuse source d'informations pour l'histoire de Cambrai au xr° et au xm° siècle dans la Chronique de Saint-André et dans celle de Lambert de Watrelos. La première a été publiée par Bethmann à la suite des documents mentionnés plus haut³. Elle est due à un moine de l'abbaye de Saint-André au Cateau-Cambrésis qui accompagna l'évêque Gaucher au concile de Clermont en 1095, et se compose de trois livres. Les deux premiers embrassent les faits depuis 1001 à 1076. L'auteur en a emprunté les détails à des documents dont plusieurs ne nous sont pas parvenus. Dans le troisième livre, qui va de 1076 à 1133, il parle comme témoin contemporain et souvent oculaire⁴. Son ouvrage, écrit d'un style clair et substantiel, est rempli de détails intéressants.
- 4. Lambert de Watrelos, né en 1108 dans le Tournaisis, vint à Cambrai en 1118 et, dès l'année suivante, entra comme chanoine régulier au monastère de Saint-Aubert en cette ville. C'est en 1152 qu'il se mit à composer sa chronique, dont il ne nous reste, dans des copies faites au xvn° siècle, que la partie qui s'étend de 1099 à 1170. Cette partie est, à la vérité, de loin la plus intéressante, puisque

<sup>1.</sup> Mss. de la reine Christine de Suède, nº 760.

<sup>2.</sup> V. Archiv, etc., t. XII, p. 307.

<sup>3.</sup> Mon. Germ. Hist., SS. t. VII, p. 526-550.

<sup>4.</sup> V. la Préface de Bethmann, ibid., p. 526.

l'auteur y raconte, souvent très au long, les événements de son temps et en particulier ceux qu'il a vus de ses yeux et auxquels il a été mêlé. Elle a été publiée par G. Pertz, sous le titre de *Annales Cameracenses*, dans la collection des *Monumenta Germaniae*<sup>1</sup>.

5. Enfin, quelques renseignements supplémentaires, utiles du moins pour confirmer et mieux préciser, surtout quant aux dates, certains faits rapportés dans ces diverses chroniques, nous sont fournis par les Annales contemporaines de Liège, de Hildesheim, d'Anchin et autres dont on trouvera l'indication plus détaillée à la fin de cette Introduction. Nous donnerons aussi au même endroit les titres de quelques recueils ou ouvrages publiés par des savants modernes, tels que le Gallia Christiana, l'Histoire de Cambray de Jean Le Carpentier, les Diplomata de Aubert Miraeus ou Le Mire, qui contiennent ou mentionnent des chartes et d'autres pièces tirées des archives des villes, des églises ou des monastères.

#### II.

- 6. Ce riche ensemble de sources offrait cependant une lacune très regrettable, provenant de la perte du texte original qu'avaient eu sous les yeux le moine de Saint-Géry, le chanoine de Cambrai et l'auteur de la version française des Gesta Pontificum. Les actives recherches des savants éditeurs des Monumenta Germaniae n'ont pu réussir à le mettre au jour. La bonne fortune est venue encore une fois frapper à la porte de ceux qui ne la poursuivaient point. Il y a peu de temps, un de nos amis signala à notre attention
  - 1. Script. t. XVI, p. 510-554.

quelques vieux manuscrits qu'il avait vus à la bibliothèque du collège Notre-Dame, à Anvers. Le P. Jos. De Backer, mon excellent collègue, ayant eu bientôt après l'occasion de les examiner, constata que la plupart des documents qu'ils renferment sont bien connus et déjà publiés; mais une suite de Vies des évêques de Cambrai depuis Gérard II jusqu'à Nicolas I<sup>or</sup>, qu'il trouva dans l'un d'entre eux, le frappa vivement. N'ayant pas sous la main le Recueil des Historiens de France, ni les Monumenta Germaniae, il ne put s'assurer aussitôt si sa trouvaille avait réellement l'importance qu'il était tenté de lui attribuer. Il se borna donc à prendre quelques notes. Revenu à Bruxelles, et comparant ses notes avec les Vies des évêques de Cambrai publiées par dom Brial et par Bethmann, il fut de plus en plus confirmé dans ses espérances. On voulut bien nous confier le manuscrit, et un examen attentif nous convainquit bientôt que nous avions là l'œuvre originale et complète dont on déplorait la perte et, de plus, que ces Vies offrent un intérêt tout particulier, ayant évidemment été écrites par des auteurs contemporains et même mêlés aux événements qu'ils racontent. Nous nous empressâmes d'annoncer notre découverte par une note que M. Léopold Delisle, administrateur général de la Bibliothèque nationale de France, voulut bien présenter à l'Académie des inscriptions et belles-lettres et qui fut insérée ensuite dans la Bibliothèque de l'École des chartes. Nous nous occupâmes sur-le-champ aussi de préparer l'édition de la partie inédite des Gesta Pontificum. La Société de l'Histoire de France nous a fait l'honneur de prendre cette édition sous son patronage. Nous pouvons l'offrir aujourd'hui au public savant.

### 1. Livraison de septembre 1879.

- 7. Le manuscrit unique, d'après lequel elle est faite, appartient actuellement au riche dépôt de la Bibliothèque nationale, à Paris. Il se compose de 175 feuillets en vélin, mesurant 218 millimètres sur 142, et partagés en 22 cahiers, qui sont régulièrement de huit feuillets : un seul, le quatorzième, en a douze et un autre quatre. Le huitième feuillet du quatrième cahier a été coupé; tous les autres sont complets. Il n'y avait pas à l'origine de marques de pagination; mais les cahiers ont été cotés au moyen de la suite des lettres de l'alphabet écrites respectivement, en caractère majuscule, au dernier feuillet de chacun des cahiers successifs, vers le milieu de la marge inférieure. Le quatorzième seul, de douze feuillets, ainsi que nous venons de le dire, ne porte pas de cote : et comme il n'interrompt pas la suite des sigles et que, de plus, il est d'une main différente de toutes celles qu'on remarque dans le reste du manuscrit et forme à lui seul un tout complet, on peut conclure qu'il ne faisait pas partie du volume primitif, mais qu'il y a été inséré à cause de l'analogie du sujet avec celui de l'opuscule transcrit dans les cinq cahiers précédents.
- 8. L'écriture, minuscule très nette, est de différentes mains, mais toutes du xn° ou du commencement du xn° s. Les abréviations sont régulières et pas trop multipliées. La diphthongue ae est tantôt marquée par un e à cédille, tantôt remplacée par un e simple : cette dernière forme s'observe en particulier dans le préfixe pre, là où il se lit en toutes lettres. Les incipit et les explicit, ainsi que les titres des chapitres, placés en général à la marge dans les cahiers qui renferment les Gesta Pontificum, sont en lettres rouges. Le commencement des chapitres ou des alinéas est

<sup>1.</sup> La Vie de Charlemagne. — Comp. plus bas num. 9.

signalé par une grande capitale rouge ou verte : quelquesunes de ces capitales, plus grandes que les autres, particulièrement à la tête des divers documents ou de quelque partie principale, sont ornées, mais assez sobrement.

9. Outre les Gestes des évêques de Cambrai, qui remplissent à peu près quatre cahiers, du fol. 116 r° au fol. 158 r°, notre manuscrit contient plusieurs autres pièces.

C'est d'abord, sous le titre de Libellus de gestis Anglorum, une suite d'extraits des trois premiers livres de la Chronique des rois d'Angleterre, par Guillaume de Malmesbury. L'auteur de cette compilation s'est principalement attaché aux détails édifiants et aux prodiges. Elle va du fol. 1 v° au fol. 63 r°. — La seconde moitié du fol. 63 r° et la moitié du verso sont remplies par des textes tendant à prouver l'efficacité de la pénitence à l'heure de la mort. Le reste du même feuillet renferme l'indication de quelques observances superstitieuses de certaines dates de l'année.

Du fol. 64 r° au fol. 103 v°, se lit l'histoire de Charlemagne, écrite au xn° siècle, en trois livres¹, et du fol. 104 r° au fol. 115 r° la Vie du même empereur par Éginhard. Puis,

1. De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Karoli magni. — Cette Vie a été publiée en 1874, d'après deux manuscrits du xv° siècle, sous le titre: Vita Sancti Karoli Magni saec. XIImi a Bollandistis memorata, postea deperdita, quam ..... primum edidit P. S. Kaentzeler, urbis Aquisgr. archivarius. Ruremundae, 1874. Mais l'éditeur s'est trompé lorsqu'il a cru qu'elle avait été perdue. M. Gaston Paris a dit au contraire (Histoire poétique de Charlemagne, Paris, 1865, p. 63) qu'elle nous a été conservée dans d'assez nombreux manuscrits, et il en cite trois qui se trouvent dans les bibliothèques de Paris. Il y en a au moins deux, du xv° et du xiv° s., dans la Bibliothèque impériale de Vienne (n° 4373 et 13402. — Comp. Lambecius, Commentar. de Biblioth. Vindob. Éd. Kollar, t. I, 1766, p. 503, 556). Un autre, du xiii° siècle, a été récemment signalé dans la bibliothèque de feu sir Thomas Phillipps (Neues Archiv, etc., t. IV, p. 598).

au fol. 115 r° et v°, une généalogie de quelques branches belges de la lignée carolingienne : c'est celle que dom Brial a publiée d'après Martene et Durand .

Suit, comme nous l'avons indiqué plus haut, le recueil des Gestes des évêques de Cambrai, jusqu'au fol. 158 r°. Le verso de ce dernier feuillet et le recto du suivant sont demeurés en blanc. Le reste du manuscrit, jusqu'au fol. 175 r°, est rempli par des sermons et des histoires pieuses.

10. Au recto du premier feuillet, huit vers hexamètres<sup>3</sup>, plus ou moins corrects, donnent les noms des trois moines qui ont écrit, non pas tout le volume, mais le *Libellus de gestis Anglorum*. On remarque en effet, dans les huit cahiers qui sont consacrés à cet opuscule, trois mains diverses bien caractérisées et différentes de celles qui ont transcrit les pièces suivantes.

Enfin, au verso du feuillet 175, on lit ces mots: C. Dei gratia abbas Altimontis dilecto ac fideli suo presbitero Malbodiensi, salutem in Domino. Mandamus vobis quatinus Rob..... On voit par cet essai de plume que le manuscrit provient de l'abbaye de Haumont; ce qui est confirmé du reste par les dernières lignes des Gesta Pontificum<sup>4</sup>.

- 1. Rec. des Hist. de Fr., t. XIII, p. 585.
- 2. Thes. Anecdot., t. III, p. 1431.
- 3. Huic lecto libro tres insudasse videbis
  Et cujusque manum scrutando notare valebis.
  Ejus principium sulcavit cura Johannis
  Bocrensis monachus qui primis crevit ab annis.
  Sorsque sequens cessit tibi, Cellensis Rainere,
  Nec permissus es\* hic dum perficeres remanere.
  His succedente Jacobo scriptore recente
  Est liber expletus: sit scriptor in ethere letus.
- 4. V. plus bas p. 246, v. 70-79.

<sup>\*</sup> Ce mot est d'une autre main et écrit au-dessus de la ligne.

#### III.

11. Revenons aux Gestes des évêques de Cambrai, qui doivent surtout fixer notre attention.

Il est à remarquer d'abord que le titre général de Gesta Pontificum, dont nous nous sommes servi jusqu'ici pour la commodité du langage et qu'autorise du reste l'exemple du moine de Saint-Géry qui a désigné ainsi notre recueil<sup>4</sup>, ne se trouve nulle part indiqué dans le manuscrit. Chacune des Vies a son titre particulier<sup>2</sup>, et il n'y en a peut-être pas deux parmi elles qui soient du même auteur. Il est fort probable néanmoins que chacune aussi, dans l'intention de son auteur, devait former la continuation de la Chronique des évêques<sup>3</sup>, de sorte que nous pouvons considérer ce recueil comme une sorte d'histoire officielle dans le genre de ces Annales de l'Empire (Reichsannalen), dont M. Wattenbach a si bien marqué le caractère<sup>4</sup>.

- 12. Les Gestes de Gérard II<sup>5</sup>, qui ouvrent la série, commencent au recto du fol. 116 et vont jusqu'au fol. 118. C'est le texte édité par Bethmann, sauf quelques variantes très légères<sup>6</sup>. Nous ne croyons donc pas devoir le reproduire ici.
- 1. V. Mon. Germ., t. VII Script., p. 500, num. 1: Quae videlicet omnia multaque alia mala si quis plenius nosse voluerit, Gesta pontificum requirat.
- 2. Incipit, etc. Les titres Gesta Galcheri, etc., placés dans notre édition entre crochets, ont été ajoutés par nous.
  - 3. Comp. plus bas num. 14.
- 4. Deutschlands Geschichtsquellen, etc., t. I (4° édit. 1877), p. 157 suiv., p. 183 suiv.
  - 5. An. 1076-1092.
- 6. Une seule est à noter. A la fin de la Vie, l'auteur indique, parmi les objets des restaurations que Gérard II a fait exécuter dans l'église cathédrale de Sainte-Marie, capita columpnarum in utroque latere turpiter fixa et corrupta (Mon. Germ., t. cit., p. 499,

13. Vient ensuite l'histoire de l'épiscopat de Gaucher I<sup>rr</sup> et de Manassès<sup>1</sup>, qui remplit environ quinze feuillets<sup>2</sup>. Elle se compose de 2483 vers de huit syllabes, partagés, sauf les quarante derniers, en quatrains rimés. Observons seulement que les vers se mesurent par le nombre des syllabes, sans égard à leur quantité, qu'il se rencontre quelques strophes où il y a plus ou moins de quatre vers<sup>2</sup>, et que les rimes se bornent souvent à l'assonance des voyelles, sans tenir compte des consonnes qui les suivent<sup>4</sup>.

lin. ult.). Dans notre texte, on trouve aussi le mot fixa écrit de la main du premier copiste; mais un correcteur a remplacé le x par ss, de manière à faire lire fissa. C'est évidemment la bonne leçon.

- 1. An. 1092-1105.
- 2. Fol. 118 r<sup>\*</sup>. Fol. 132 v<sup>\*</sup>.
- 3. Il y a quatre strophes composées de cinq vers (str. 58, 315, 462, 579) et une de trois (str. 171).
- 4. Ainsi un mot terminé par un a rime avec un mot en as (str. 210, 299, 394) ou en at (dans vingt-trois strophes, str. 85, 90, 93, etc.): les deux terminaisons as et at riment aussi entre elles (str. 200, 398) et, dans sept strophes, en même temps avec a (str. 241, 253, 404, etc.). Am rime avec ant (str. 110, 285, 305, 601, 603) et, dans trente-cinq strophes au moins, avec em (str. 14, 19, 46, 134, etc.); de plus, avec en (str. 386, 548), avec ens (str. 103) et avec ent (str. 309, 311): de sorte qu'on peut dire que, au point de vue de la rime, les voyelles a et e sont considérées comme équivalentes. C'est ainsi qu'on trouve encore la terminaison ant rimant avec ent (str. 282, 309, 311) et avec em (str. 334, 565). — On rencontre aussi, rimant entre eux, au moins dans vingt-trois strophes, des mots en er, es, est, et, ex (str. 30, 52, 117, 196, etc.) et ert (str. 455). — De même, dans plus de trente strophes, des mots en i, is, it (str. 25, 83, 127, 149, etc.) et des mots en it et en int (str. 272, 377).—La voyelle o rime avec les terminaisons oc (str. 144, 452), or (str. 205) et os (str. 122, 216, 440, 560). — Enfin, u rime avec ur et us (str. 250, 355, 376, 393, 493), et ces deux dernières terminaisons entre elles dans douze strophes (str. 164, 338, 342, etc.). Us rime aussi avec ud (str. 258) et avec ul (str. 374). On trouve encore huit fois um rimant avec unt (str. 222, 261, 418,

Les quarante derniers vers riment deux à deux. Ce changement dans la forme donne à penser qu'ils ne faisaient pas partie de la composition primitive et qu'ils ont été ajoutés ensuite par un second écrivain pour compléter la biographie de Gaucher.

Tout ce qui précède ces derniers vers est l'œuvre d'un chanoine ou d'un clerc de l'église de Cambrai, contemporain et partisan déclaré de Gaucher, et l'un de ceux qui allèrent à Reims plaider la cause de ce prélat auprès de l'archevêque Manassès, lorsque celui-ci eut donné l'ordre de procéder à l'élection d'un nouvel évêque. Le style est facile, abondant, plein de vie et de chaleur, parfois même d'un accent passionné?. Ces qualités n'apparaissent guère dans la version française, dont l'auteur a d'ailleurs donné assez fidèlement la substance du texte latin, mais en l'abrégeant beaucoup: il l'a aussi complété en quelques endroits par des détails puisés dans Lambert de Watrelos?.

- 14. Les Gestes d'Odon<sup>4</sup> sont écrits en prose et d'un style bien sec, si on les compare à ceux qui précèdent. Du reste le passage où se trouve flétrie la conduite de Gaucher après qu'il eut perdu l'espoir de remonter sur le siège de Cambrai<sup>5</sup>,
- etc.). En somme, il y a environ 170 strophes (sur 610) qui offrent ce genre de rimes.
  - 1. V. plus bas, p. 83, str. 479-486.
- 2. V. en particulier le récit de la déposition de Gaucher dans le concile de Clermont (str. 178-217). On ne sera pas étonné de trouver sous la plume de notre chanoine-poète (str. 580) le trait de courtisan qui a rendu célèbre le nom de l'évêque irlandais David (Willelm. Malmesbir., Gest. Reg. Angl., lib. V, c. 420, éd. Th. Duffus Hardy, p. 656. Migne, Patr. Lat., t. CLXXIX, col. 1375). Cet ingénieux euphémisme dut faire fortune parmi les clercs du parti impérial.
  - 3. Nous les signalerons dans les notes.
  - 4. An. 1105-1113.
  - 5. Gest. Odonis, cap. 2.

montre assez que nous sommes en présence d'un écrivain bien différent. Il se rencontre néanmoins dans le même passage un mot qui indique que les Gestes d'Odon sont regardés par leur auteur comme une continuation de ceux de Gaucher. Ayant à parler de Hugues I<sup>er</sup> d'Oisy, il le désigne par le terme praelibato Hugoni. Or il n'avait pas encore eu l'occasion de le nommer. C'est donc en se rapportant à l'histoire de Gaucher qu'il a pu employer cette expression. Appartenait-il aussi au clergé de Cambrai? Il est permis de le supposer; mais il faut avouer qu'aucun indice particulier bien positif ne vient à l'appui de la supposition.

Ces Gestes ne remplissent qu'un feuillet du manuscrit. On n'y trouve que bien peu de détails qui n'aient déjà été donnés dans ceux de Gaucher. Aussi l'auteur de la version française ne semble-t-il leur avoir emprunté qu'un seul trait: le nom de l'archidiaconé (du Brabant) dont l'administration fut rendue à Gaucher lorsqu'il fut obligé de renoncer définitivement à l'épiscopat.

15. Nous avons ensuite une double histoire de l'épiscopat de Burchard<sup>2</sup>. Dans aucune des deux ne se trouve mentionnée la mort du prélat : ce qui pourrait déjà donner à conclure qu'elles ont été écrites de son vivant. Le fait est certain quant à la seconde par le témoignage exprès de l'auteur dans son prologue<sup>3</sup>.

La première de ces deux histoires a encore été assez fidèlement reproduite par le traducteur français, si ce n'est qu'il a omis la date précise de la consécration de Burchard (4 juin), suppléant en revanche quatre dates d'années qui ne se lisent pas dans le texte latin. Il a aussi très considé-

<sup>1.</sup> Fol. 132 v°-fol. 133 v°.

<sup>2.</sup> An. 1114-1130.

<sup>3.</sup> V. plus bas p. 142, str. 1-6.

rablement abrégé l'épisode de Wirembaud, lequel n'occupe pas moins de trois feuillets dans notre manuscrit sur les cinq et demi qui contiennent la composition entière. Le style de cet épisode rappelle celui des Gestes de Gaucher<sup>4</sup>. Il affecte aussi la même forme métrique. Les 495 vers qui lui sont consacrés sont régulièrement de huit syllabes et riment en général quatre à quatre. Il n'y a d'exception que pour les cinq premiers vers qui forment une strophe monorime; pour les deux vers qui suivent la cinquième strophe et qui ne sont pas suivis eux-mêmes de deux autres vers à même finale pour compléter le quatrain; pour la quarante-unième strophe qui compte cinq vers et la soixante-sixième qui n'en compte que trois; enfin pour les quatre derniers vers qui sont de douze syllabes et riment deux à deux. On rencontre aussi une quinzaine d'irrégularités dans les rimes, du genre de celles que nous avons signalées plus haut dans les Gestes de Gaucher<sup>2</sup>. Le reste de la première histoire de Burchard est en prose.

16. La seconde est tout entière en quatrains rimés de vers de douze syllabes. Les quatrains sont au nombre de 96, ce qui donne 384 vers. Il ne s'y rencontre pas d'irrégularités, sauf pour un très petit nombre de rimes<sup>3</sup>; mais le style est bien moins coulant et a bien moins de vie que celui des Gestes de Gaucher.

Cette seconde histoire paraît n'avoir pas été connue de

1. Sauf quant à la vivacité : le sujet n'y prêtait pas.

<sup>2.</sup> Am rimant avec em (str. 9, 11, 52, 120); ant avec ent (str. 38); at avec a (str. 80, 86) et avec as (str. 112); er avec es (str. 36, 54, 90) et en outre avec ex (str. 79); i avec it (str. 74, 84); o avec or (str. 12); ur avec us (str. 27, 96).

<sup>3.</sup> Sept en tout. On trouve dans cinq strophes (str. 4, 31, 59, 69, 75) am rimant avec em, dans une seule (str. 87) er rimant avec es et avec et, et dans une seule aussi (str. 23) ur rimant avec us.

l'auteur de la version française. Du moins n'en a-t-il fait aucun usage, non plus que le chanoine de Cambrai à qui nous devons un abrégé des Gesta. Elle présente cependant un vif intérêt; car elle contient le récit circonstancié des difficultés que Burchard eut à vaincre pour obtenir la consécration épiscopale.

17. Les Gestes de Liétard' sont encore en vers de douze syllabes au nombre de 361; mais ces vers ne sont plus disposés en quatrains. Ils riment généralement deux à deux: ce n'est qu'accidentellement et rarement qu'on en rencontre trois², quatre³ ou cinq⁴ se terminant de même⁵. L'auteur indique nettement qu'il a vu de près tout ce qu'il raconte, qu'il était clerc de l'église de Cambrai et même qu'il y occupait un rang assez distingué dans le clergé, puisqu'il se plaint de n'avoir pas eu dans la confiance de l'évêque la part à laquelle sa position lui donnait le droit de prétendre⁶. Son style est loin de briller par l'élégance et par la facilité. Il s'y rencontre même, — outre des vers qui n'ont pas le nombre de syllabes voulu par le mètreⁿ et, par rapport au rythme, un mépris de la quantité poussé aux dernières limites, — des incorrections grammaticales⁵ qui sans doute

- 1. An. 1131-1137.
- 2. Vers 218-220, 312-315.
- 3. V. 134-137, 140-143, 271-274, 281-284, 295-298, 332-335, 340-343, 346-349.
  - 4. V. 1-5.
- 5. Nous trouvons encore neuf fois am rimant avec em (v. 70-71, 82-83, 94-95, etc.), neuf fois aussi les terminaisons er, es, est, et et ex rimant entre elles (v. 32-33, 74-75, 126-127, 257-258, etc.) et une fois ant rimant avec ent (v. 104-105).
  - 6. V. 48, 49.
- 7. Le vers 29 a treize syllabes; les vers 3, 138 et 263 n'en ont que onze; le vers 269, dix, et le vers 326, neuf.
- 8. Ainsi, au vers 20, fuit in dubium; au vers 164 (et suiv.) un nominatif absolu.

ne sont pas rares dans les écrits du moyen âge, mais qui ne laissent pas de dénoter une formation littéraire très imparfaite, même pour le xue siècle, et qu'on ne constate pas dans les autres compositions de ce recueil.

18. On observe un caractère bien différent dans les Gestes de l'évêque Nicolas¹. Ceux-ci offrent des analogies très frappantes avec la Vie de Gaucher. Même mètre, même division des 1865 vers dont ils se composent en quatrains² rimés; même genre d'irrégularités dans les rimes et à peu près en même nombre proportionnel³; même abondance aussi dans le style et même chaleur, autant que le sujet y prête. Ces analogies nous font incliner à croire que les deux Vies sont dues au même auteur. L'intervalle de temps qui s'est écoulé entre ces deux compositions ne forme pas une objection sérieuse contre notre hypothèse. Les Gestes de Gaucher ont été écrits après la mort d'Odon en 1113⁴; ceux de

<sup>1.</sup> An. 1137-1167.

<sup>2.</sup> Sauf six strophes de cinq vers (str. 66, 118, 209, 287, 328, 341) et cinq de trois (str. 193, 243, 244, 387, 456).

<sup>3.</sup> Ainsi on compte vingt-neuf strophes dans lesquelles as ou at rime avec a (str. 82, 83, 107, 123, 126, etc.), vingt-sept où am rime avec em (str. 12, 35, 47, etc.). La même terminaison am rime avec ant dans six strophes (str. 321, 364, 397, etc.) et dans une avec ens (str. 253). Ant rime aussi avec em dans trois strophes (str. 364, 397, 400) et avec ent dans une (str. 402). — Les terminaisons er, es, et, est, ex riment entre elles dans vingt-deux strophes (str. 61, 69, 72, etc.) et on trouve une fois es et est rimant avec els (str. 124). - Les rimes en i, is, it, id se présentent dans treize strophes (str. 73, 99, etc.), et de plus deux fois i rimant en outre avec im (str. 323, 413), et une fois it rimant avec int (str. 264). — O rime trois fois avec or (str. 226, 322, 396) et six fois avec os (str. 10, 218, etc.). — On trouve une fois u rimant avec ur (str. 20) et dix fois ur avec us (str. 27, 42, 76, etc.). Enfin um rime quinze fois avec unt (str. 109, 148, 180, etc.). - En somme environ 150 strophes irrégulières quant à la rime, sur 466.

<sup>4.</sup> Il y est parlé de cette mort str. 598, 599.

Nicolas ne vont que jusqu'à la seconde année de son épiscopat (1138), qui en a duré trente<sup>1</sup>: de manière qu'il ne faut
admettre qu'un intervalle de vingt-cinq ans entre la date
du premier travail et celle du second, ce qui certes n'offre
rien de bien extraordinaire. Que l'écrivain ait cessé de
remplir sa charge ou son rôle d'historiographe officiel sous
les épiscopats d'Odon, de Burchard et de Liétard, pour le
reprendre sous Nicolas, on se l'explique encore aisément.
Partisan fanatique de Gaucher, il dut, après la disgrâce de
ce prélat, vivre quelque temps dans la retraite. Rien d'étonnant ensuite que Nicolas ait voulu s'attacher un homme
dont la réputation littéraire était sans doute considérable de
son temps et dans son pays, et qui appartenait depuis tant
d'années au clergé de Cambrai.

Ce qui est certain, c'est que l'auteur des Gestes de Nicolas se présente à nous comme ayant vu les faits de ses yeux. Ainsi à la strophe 32, il indique assez clairement qu'il assista au Te Deum chanté lors de l'intronisation de l'évêque, et qu'il avait déjà assisté auparavant à plusieurs solennités du même genre. Il semble aussi être permis de conclure de son langage dans les strophes 73 et 74 que, au temps où il écrivait, on voyait dans le palais de l'évêque et dans les demeures de quelques nobles les enfants donnés en otages par Gérard de Saint-Aubert en 1137. Enfin, sa qualité de contemporain est encore marquée dans la strophe 306, et aussi dans les strophes 308 et 309 : de plus, dans cette dernière strophe, le terme modo, à moins qu'on ne le suppose employé dans un sens impropre, montre que les événements décrits étaient alors tout récents.

- 19. Notre recueil se termine par une centaine de vers de huit syllabes, rimant généralement deux à deux. Ils ont
  - 1. V. plus bas la fin des Gesta Nicolai.

pour auteur un écrivain nouveau, ainsi qu'il l'indique luimême au début<sup>4</sup>. Nous y trouvons l'année de la mort de Nicolas, ainsi que de très courtes notices sur les quatre premiers successeurs de cet évêque, Pierre<sup>2</sup>, Robert<sup>2</sup>, Alard<sup>4</sup> et Roger, dont l'avénement seul est marqué: de sorte que le recueil s'arrête à l'an 1178 ou 1179.

Ces notices ne prennent ensemble que cinquante-quatre vers. Elles sont suivies de l'énumération des libéralités faites par l'évêque Nicolas à l'abbaye de Haumont.

20. Il est à remarquer que l'écriture de cette dernière page n'est pas la même que celle des pages précédentes, et que cette page a ainsi tout l'air d'une note ajoutée au manuscrit, non pas à l'époque où fut achevé le travail du copiste qui a transcrit les Gestes de Nicolas, mais quelques années après, pour tenir le recueil au courant. En observant de plus que la main qui a transcrit les Gestes de Nicolas et ceux de Liéthard est certainement différente de celle du scribe des Gestes de Burchard, et celle-ci encore, semble-t-il, différente de celle qui a transcrit les Gestes de Gérard II et de Gaucher, il sera peut-être permis de conclure que non seulement les différentes Vies que nous avons ici sont dues à des écrivains contemporains des personnages qu'elles nous font connaître, mais qu'il faut dire quelque chose d'analogue des différentes parties du manuscrit qui nous les a transmises.

#### IV.

21. Il ne sera pas hors de propos, pour mieux faire saisir l'intérêt de notre document, de jeter ici un rapide coup d'œil

<sup>1.</sup> V. plus bas p. 242.

<sup>2.</sup> An. 1167-1174.

<sup>3.</sup> An. 1174.

<sup>4.</sup> An. 1174-1177.

sur l'état politique du Cambrésis et l'organisation du diocèse de Cambrai à l'époque à laquelle il se rapporte.

Cambrai, cité de la seconde Belgique sous la domination romaine<sup>1</sup>, conquise par les Francs vers 440<sup>2</sup>, formait avec son territoire, au commencement du vre siècle, une de ces petites principautés mérovingiennes que Clovis réunit sous son sceptres. Dans les deux siècles suivants, - où elle appartint d'abord au royaume de Soissons, plus tard de Neustrie, de 511 à 6004, puis, de 600 à 632, au royaume d'Austrasie<sup>5</sup>, ensuite de nouveau, depuis 632, à celui de Neustrie<sup>4</sup>, — nous ne la voyons guère apparaître dans l'histoire que par le nom de ses évêques et comme le lieu de refuge où se renferma, en 584, le roi Chilpéric Ier, pour échapper aux armes victorieuses des rois ses parents, Gontran et Childebert II7. Rien de remarquable non plus dans son histoire sous les premiers Carlovingiens, si ce n'est que Théodoric ou Thierry, un de ses évêques, épousa la cause de l'empereur Louis le Débonnaire contre ses fils rebelles et souscrivit à la déposition de l'archevêque de Reims Ebbon\*.

22. Dans le partage de l'empire fait par Louis le Débonnaire, en 830, entre ses trois fils Pepin, Louis et Charles, à l'exclusion de Lothaire, le Cambrésis est attribué au second,

<sup>1.</sup> Notitia provinciarum et civitatum Galliae (Rec. des Hist. de Fr., t. I, p. 123).

<sup>2.</sup> Gregor. Turon., Hist. Francorum, II, 9 extr. (Rec. des Hist. de Fr., t. II, p. 167).

<sup>3.</sup> Ibid., II, 42.

<sup>4.</sup> Comp. Longnon, Géographie de la Gaule au VI siècle (Paris, 1878), p. 118, 142, 414.

<sup>5.</sup> Comp. ibid., p. 145, 146, 152.

<sup>6.</sup> Comp. ibid., p. 152.

<sup>7.</sup> Greg. Turon., Hist. Fr., VI, 41.

<sup>8.</sup> Rec. des Hist. de Fr., t. VI, p. 253, 254.

qui reçut le titre de roi de Bavière. Le célèbre traîté de Verdun de 843 le fit passer entre les mains de l'empereur Lothaire<sup>2</sup>, qui le transmit à son fils Lothaire, roi de Lotharingie. Après la mort de ce dernier, il suivit les vicissitudes du royaume de Lotharingie, dont il faisait partie. Ainsi, en 870, il passa dans le domaine de Charles le Chauve<sup>3</sup> et appartint ensuite à Louis le Bègue, fils de cet empereur. A la mort de Louis le Bègue, en 879, la Lotharingie entière fut réunie entre les mains de Louis II de Saxe<sup>5</sup>, et à la mort de celui-ci (janvier 882), elle passa, avec tous ses autres états, à celles de Charles le Grose; puis, après la déposition de cet empereur en 887, à celles du roi de Germanie, Arnould et, après le règne éphémère de Zwentibold, au fils légitime et successeur d'Arnould, Louis l'Enfant. En ce dernier s'éteignit la descendance mâle de Charlemagne en Germanie (911). La Lorraine, ou du moins la partie de ce royaume à laquelle appartenait le Cambrésis, retourna alors pour quelque temps à la maison de France. Mais lorsque le roi Charles le Simple eut été emprisonné par la perfidie du

- 1. Mon. Germ. Hist., Legg. t. I, p. 359.
- 2. Annal. Berlin., an. 843 (Mon. Germ. Hist., SS. t. I, p. 440).
- 3. Ibid., ad an. 870. Mon. Germ. Hist., Legg. t. I, p. 517.
- 4. Traité de Fouron du 1er nov. 878 (Legg. t. I, p. 545).
- 5. Annal. Fuldens., ad an. 880 (Mon. Germ. Hist., SS. t. I, p. 393). Hincmari Annal., ad an. 879 (Ibid., p. 511). Annal. Vedast., ad an. 879 (Ibid., p. 518).
  - 6. Annal. Fuld. (Ibid., p. 395).
- 7. Comp. E. Dümmler, Geschichte des Ostfrænkischen Reichs, t. II (Berlin, 1865), p. 498-500.
- 8. Entre autres preuves, on peut apporter le diplôme donné en 911 par Charles le Simple en faveur des chanoines de Cambrai (Rec. des Hist. de Fr., t. IX, p. 513) et le traité de paix conclu entre Charles le Simple et le roi de Germanie Henri Ier le 4 nov. 921, où l'on voit, parmi les cinq évêques qui le signèrent du côté de Charles, Étienne, évêque de Cambrai (Ibid., p. 323).

comte de Vermandois Herbert (923), le roi de Germanie, Henri I<sup>er</sup>, dit l'Oiseleur, qui depuis l'année 919 cherchait à s'emparer de la Lorraine, ne tarda pas à réussir complètement dans ses desseins. En 925, ce royaume était tout entier sous sa domination<sup>4</sup>, et il demeura ensuite à ses successeurs jusqu'au xvre siècle.

23. Je n'oserais pas dire avec Ernst<sup>2</sup> que le royaume de Lorraine ne laissa point d'être longtemps encore considéré comme un état distinct de l'empire germanique. Je ne vois pas ce que prouve à ce sujet le fait du couronnement des trois Othon et de Henri II à Aix-la-Chapelle, puisque cette ville, comme Ernst le remarque lui-même<sup>3</sup>, fut constamment regardée, jusqu'au xvi<sup>6</sup> siècle, comme le siège de l'empire pour avoir été le siège de celui de Charlemagne. Tout ce qui résulte des deux actes de 1035 et de 1070, que le même écrivain cite à l'appui de son opinion, c'est qu'on conserva encore longtemps le nom de royaume de Lorraine pour désigner le pays qui l'avait formé autrefois<sup>4</sup>. Notre chronique fournit la preuve de la persistance de cet usage jusqu'au xui<sup>e</sup> siècle. Le nom de Lorraine y est même donné à

<sup>1.</sup> Flodoard. Annal. (Mon. Germ. Hist., SS. t. III, p. 376). — Reginon. Contin. (Ibid., p. 616). — Comp. G. Waitz, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Kænig Heinrich I. (Berlin, 1863), p. 71-85. — Ernst, Histoire du Limbourg (Liège, 1837), t. I, p. 372-373.

<sup>2.</sup> Histoire du Limbourg, t. I, p. 373. — Ernst ne fait, du reste, que reproduire ce qui avait été dit par Hontheim, Historia Trevirensis diplomatica (Aug. Vindelic., 1750), t. I, p. 241.

<sup>3.</sup> Ibid., p. 374.

<sup>4.</sup> De même qu'on conserve encore aujourd'hui en France, du moins dans le langage ordinaire et dans les livres, les noms de Bretagne, de Normandie et autres semblables, qui ne répondent plus depuis longtemps à une division politique ou administrative.

l'empire allemand<sup>1</sup>, et les princes de l'empire sont appelés, Lotharingi principes<sup>2</sup>.

24. Le Cambrésis ou pagus Cameracensis ne formait pas un domaine bien considérable. En partant des principes établis par B. Guérard<sup>3</sup> et généralement acceptés par les savants qui sont venus après lui<sup>4</sup>, et remarquant de plus que le décanat de Beaumetz, qui faisait partie de l'archidiaconé de Cambrai, appartenait certainement à l'Artois, et non au Cambrésis<sup>5</sup>, on arrive à constater, au moyen des anciens pouillés du diocèse de Cambrai<sup>6</sup>, que le Cambrésis, au xi<sup>6</sup> et au xii<sup>6</sup> siècle, ne s'étendait qu'à environ 10 kilomètres au nord, 15 au nord-est, 35 à l'est et au sud-est, 25 au sud, 15 au sud-ouest, 5 à l'ouest et enfin 15 au nord-ouest de la métropole.

25. Comme tous les *pagi* compris dans l'empire des Francs<sup>7</sup>, le Cambrésis était gouverné originairement par des

- 1. Gest. Galcheri, str. 377.
- 2. Ibid., str. 339.
- 3. Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule, etc. (Paris, 1832), p. 76-96. Ces principes, pour ce qui regarde notre sujet, peuvent être réduits aux trois propositions suivantes. Les circonscriptions ecclésiastiques sont demeurées invariables pendant toute la durée du moyen age et elles correspondent généralement aux circonscriptions civiles existant au temps où elles ont été établies. L'institution des archidiaconés comme divisions territoriales ecclésiastiques du diocèse ne semble pas remonter plus haut que le ixe siècle. Les archidiaconés représentent généralement les pagi minores tels qu'ils existaient à l'époque de leur institution.
- 4. V. particulièrement Ch. Duvivier, Recherches sur le Hainaut ancien (Bruxelles, 1865), p. 37-40.
- 5. V. Le Glay, Glossaire topographique de l'ancien Cambrésis (Cambrai, 1849, in-8°, p. 6). J. Desnoyers, Topographie ecclésiastique de la France dans l'Annuaire historique de la Société de l'Histoire de France. 25° année (1861), p. 363.
- 6. V. Le Glay, Cameracum Christianum (Lille, 1849), p. 494. Comp. Duvivier, ouvr. cit., p. 218.
  - 7. Comp. Guérard, ouvr. cit., p. 53-54.

officiers royaux qui portaient le titre de comtes (comites). Nous trouvons mentionnés dans la chronique des évêques de Cambrai, longtemps connue sous le nom de Chronique de Balderic, les comtes Haganon<sup>4</sup>, Raoul<sup>2</sup>, Sechard<sup>3</sup>, Isaac<sup>4</sup>, Godefrois et Arnoulds comme mêlés aux affaires du Cambrésis; mais rien n'y indique que ces personnages aient été comtes de Cambrai ou du Cambrésis, ni surtout qu'ils aient été comtes inamovibles et héréditaires. Ce n'est que dans la Chronique de Saint-Bertin de Jean d'Ipres que nous trouvons Raoul qualifié de comte de Cambrai7. De plus, dans la Chronique dite de Balderic, nous lisons que le comte Isaac possédait en bénéfice du roi la moitié de la châtellenie et des revenus publics de Cambrai, l'autre moitié étant entre les mains d'un autre gouverneur<sup>8</sup>. Nous y lisons aussi qu'un village du Cambrésis se trouvait in comitatu Arnulfio. Mais, encore une fois, tout cela ne nous démontre point que Isaac et Arnould aient été proprement comtes de Cambrai, ni surtout que Raoul ou eux aient été comtes héréditaires.

26. Nous ne savons donc pas s'il y eut jamais des comtes héréditaires de Cambrai avant que le Cambrésis eût été donné en fief aux évêques de cette ville. C'est en 1007 que cette donation fut faite à l'évêque Erluin et à ses successeurs

<sup>1.</sup> Gest. Episc. Camerac., I, 68 (Mon. Germ. Hist., SS. t. VII, p. 425).

<sup>2.</sup> Ibid.

<sup>3.</sup> Ibid.

<sup>4.</sup> Ibid., I, 66, 71 (p. 424, 426).

<sup>5.</sup> Ibid., I, 95, 96 (p. 439, 440).

<sup>6.</sup> Ibid.

<sup>7.</sup> Cap. 18. Habuit [Balduinus Ferreus] et alium filium nomine Rodulfum ex eadem regina, qui fuit comes Cameracensis (Rec. des Hist. de Fr., t. IX, p. 70). — Cap. 20. Rodulfus etiam, comes pagi Cameracensis..... (Ibid., p. 73).

<sup>8.</sup> Gest. episc. Camerac., I, 71 (t. cit., p. 426).

<sup>9.</sup> Ibid., I, 112 (p. 450).

par l'empereur S. Henri II, si l'on peut ajouter foi au diplôme qui l'atteste. L'authenticité du diplôme et, en conséquence, de la donation elle-même, a été révoquée en doute, et cela surtout par l'argument négatif tiré du silence de l'auteur contemporain de la Chronique des évêques de Cambrai, silence très étrange en effet, eu égard à l'importance du fait. Ce qui est certain néanmoins, c'est que, depuis ce temps, on voit les évêques de Cambrai exercer réellement l'autorité seigneuriale dans le Cambrésis sous la suzeraineté des empereurs. Il y a là assurément un argument assez fort en faveur de la vérité de la donation.

27. Cependant, malgré la petite étendue de leur comté, les évêques de Cambrai n'y conservèrent pas longtemps, en dehors de leur ville épiscopale, le pouvoir direct. Le chanoine de Cambrai, auteur de la chronique abrégée<sup>2</sup>, se plaint vivement, à la fin du xir siècle, des usurpations des seigneurs laïques. Toutes les localités de quelque importance, dit-il, ont été successivement soustraites à l'évêque<sup>3</sup>. Il nomme en particulier Paluel, Oisy, Havrincourt, Crèvecœur, Walincourt, Busigny, Saint-Aubert, Hordain; et nous voyons par notre document qu'une seule famille, celle d'Oisy, possédait toute la partie occidentale du comté<sup>4</sup>. Nous y voyons aussi l'empressement que mirent les nobles, à la fin du xir siècle, à profiter des troubles causés par la division du clergé et du peuple de Cambrai et ensuite par la double élection de Gaucher et de Manassès, pour se construire des

<sup>1.</sup> Le Carpentier, Hist. de Cambray, t. II. Preuves, p. 9. — Miraeus, Op. dipl., t. I, p. 148. — Gall. Christ., t. III. Instrum., p. 1.

<sup>2.</sup> Comp. plus haut num. 2.

<sup>3.</sup> Can. Camerac., c. 26 (p. 510).

<sup>4.</sup> V. à la fin du volume la table des noms de lieux, au mot Osgiacum.

châteaux forts qui devenaient les centres de petites seigneuries, et à faire hommage de ces domaines ainsi usurpés à un prince laïque puissant, le comte de Flandre, pour mieux se rendre indépendants de l'autorité de l'évêque<sup>1</sup>.

- 28. L'exercice de cette autorité était encore entravé par les entreprises des seigneurs qui étaient en possession héréditaire de fonctions primitivement instituées pour la maintenir. Ainsi, pendant toute la période qu'embrasse notre document, nous voyons les puissants seigneurs d'Oisy, châtelains de Cambrai, souvent en guerre avec les évêques dont ils auraient dû être les défenseurs². On sait que les châtelains, chargés de la défense et de la haute administration des grands domaines seigneuriaux et possédant en cette qualité une place forte ou un château dont ils prenaient le titre, s'étaient peu à peu, grâce au système de l'hérédité des fonctions, érigés eux-mêmes en véritables seigneurs féodaux<sup>3</sup>. C'est ainsi que les seigneurs d'Oisy, châtelains de Cambrai, formaient dans le Cambrésis, tout en reconnaissant la suzeraineté de l'évêque, un pouvoir rival du sien et souvent prépondérant de fait.
- 29. A côté du châtelain on rencontrait le vidame (vice-dominus), qui était aussi, comme son titre l'indique, une sorte de lieutenant de l'évêque, mais par rapport à l'administration ou plutôt à la défense des biens, des propriétés particulières de l'évêché considéré comme bénéfice ecclésiastique. Les fonctions de vidame, quoique moins considérables que celles de châtelain, ne laissaient pas d'être recherchées

<sup>1.</sup> Comp. Gest. Galcheri, str. 61-65, str. 108-112.

<sup>2.</sup> Gest. Galcheri, str. 63-65, 108-112, 452. — Gest. Burchardi, I, c. 5, 7, 8, 9. — Comp. aussi Gest. Nicolai, str. 227-297.

<sup>3.</sup> Comp. E. Poullet, Histoire politique interne de la Belgique (Louvain, 1879, in-8°), p. 125, 153-155.

comme fort honorables et fort avantageuses par de nobles chevaliers, qui trouvaient bien moyen de se faire largement payer leurs services et augmentaient la puissance de leur maison en faisant admettre aussi pour leur office le principe de l'hérédité. La vidamie de Cambrai appartint pendant tout le x1° siècle et la moitié du x11° à des seigneurs qui portaient le nom de Foulques de Levin, ainsi que le montre une suite d'actes qui vont de 1010 à 1150¹. Nous voyons apparaître un de ces Foulques dans les Gestes de Gaucher².

- 30. Enfin, au-dessous du châtelain et du vidame était le prévôt ou intendant de la maison de l'évêque (praepositus curiae), chargé du détail de l'administration des revenus de l'évêché et probablement aussi de celle de la police là où l'évêque exerçait un pouvoir direct. On voit par notre chronique que le titulaire de ces fonctions sous l'évêque Liétard prétendit en faire reconnaître aussi l'inamovibilité et l'hérédité; mais la cour impériale se prononça contre cette prétention et établit au contraire le principe de l'amovibilité au gré du seigneur pour ce genre d'officiers<sup>3</sup>.
- 31. Parmi les pouvoirs rivaux avec lesquels l'évêque avait à compter dans le gouvernement de sa seigneurie, il ne faut pas oublier la commune de Cambrai. Aug. Thierry a raconté, dans sa XIV° Lettre sur l'histoire de France, d'après la chronique dite de Balderic et la version française de celle que nous publions aujourd'hui, les vicissitudes qui marquèrent l'établissement de cette commune. Mais il s'est trompé en disant qu'elle était déjà florissante avant 1127. Le texte du moine de Saint-Géry, qu'il cite en note à

<sup>1.</sup> V. Le Carpentier, Hist. de Cambray, t. I. Part. I, p. 251.

<sup>2.</sup> Str. 58, 104, 226, 243.

<sup>3.</sup> V. Gest. Liethardi, v. 80-89, 218-222, 281-300. — Comp. Poullet, ouvr. cit., p. 152.

l'appui de son assertion, se rapporte à l'année 1180, époque à laquelle écrivait ce moine<sup>1</sup>, ou à un temps très voisin de cette année. Ce ne fut en effet que vers la fin du xir siècle, après plusieurs essais inutiles, que la commune de Cambrai se constitua définitivement. Cependant, longtemps auparavant, quoique ne possédant pas encore l'organisation municipale complète et reconnue qu'elle conquit alors, la commune ou l'ensemble des bourgeois de Cambrai ne laissait pas de former une puissance assez sérieuse pour lutter, souvent avec avantage, contre le clergé et l'évêque<sup>2</sup>.

32. A toutes ces difficultés se joignaient encore pour l'évêque-comte de Cambrai celles que lui suscitait l'ambition de ses puissants voisins, les comtes de Flandre et ceux de Hainaut. Nous voyons déjà les premiers intervenir dans les affaires du Cambrésis sous l'épiscopat de Gérard I<sup>er</sup> et de Liébert, mais seulement comme amis ou alliés de ces évêques<sup>3</sup>. A la fin du xr<sup>a</sup> siècle, après être redevenus maîtres de la ville de Douai<sup>4</sup>, ils donnèrent plus libre carrière à leurs projets d'agrandissement de leur domination vers le sud. En 1093, Robert II accepta l'hommage des petits seigneurs du Cambrésis désireux de se soustraire à l'autorité de l'évêque et leur prêta son appui<sup>5</sup>. Huit ans plus tard, encouragé par les lettres du pape et de l'archevêque de Reims, qui le pressaient de réduire par la force l'évêque déposé Gaucher à quitter son siège, Robert II

<sup>1.</sup> Comp. plus haut num. 2.

<sup>2.</sup> Comp. Gest. Galcheri, str. 20-23, 33-45, 370-387, 405-414, 548-551. — Gest. Nicolai, str. 111, 275-276, 285-287, 308-332, 363-446.

<sup>3.</sup> Gest. episc. Camerac., III, 54. — Gest. Lietberti, c. 6, 23 (Mon. Germ. Hist., SS. t. VII, p. 487, 492, 496).

<sup>4.</sup> Comp. Rec. des Hist. de Fr., t. XIII, préface, p. lvij.

<sup>5.</sup> Gest. Galcheri, str. 65, 110-112, 145.

envahit le Cambrésis, s'empara d'une partie de son territoire et alla jusqu'à élever le château fort de Marcoing, pour ainsi dire, aux portes de Cambrai<sup>4</sup>. Ce château fort fut détruit l'année suivante (1102), ainsi que plusieurs autres qui se trouvaient entre les mains du comte de Flandre, par l'empereur Henri IV<sup>2</sup>, qui revint encore un an après (1103) avec des forces considérables pour le combattre; mais tout se termina par une soumission apparente du comte<sup>3</sup>, qui fut plus avantageuse à celui-ci qu'une victoire: car il reçut de l'empereur un droit d'avouerie équivalent à un droit de seigneurie sur Cambrai et sur tout le pays environnant<sup>4</sup>.

33. Il est vrai que l'empereur Henri V, excité par Gaucher, ne reconnut pas d'abord cette donation et entreprit même, avec grand appareil, une expédition militaire contre le comte de Flandre. Mais ayant échoué au siège de Douai (1107), il fut obligé de capituler avec son puissant vassal, à qui il donna, en retour d'un stérile hommage, la châtellenie de Cambrai avec l'importante place forte du Cateau-Cambrésis. L'acte de cette concession portait qu'elle n'aurait de valeur que jusqu'à la fin des troubles qui empêchaient pour le moment l'administration régulière de l'évêque.

<sup>1.</sup> Ibid., str. 351-361.

<sup>2.</sup> Ibid., str. 388-393.

<sup>3.</sup> Ibid., str. 415-427.

<sup>4.</sup> Ibid., str. 505, 506. — C'est par erreur sans doute que le continuateur de l'Histoire des Normands de Guillaume de Jum. indique cette concession comme faite à Robert Ier. Igitur, dit-il, praedicto Roberto [Frisoni] comiti Flandriae Henricus rex Saxonum et imperator Romanorum dedit comitatum Cameracensem et ipse fecit ei inde fidelitatem. Genuit autem idem Robertus duos filios, Robertum et Philippum. Robertus vero Hierosolymitanus cognominatus..... Op. cit., VIII, 16 (Rec. des Hist. de Fr., t. XII, p. 576).

<sup>5.</sup> Gest. Galcheri, str. 514-528.

<sup>6.</sup> Ibid., str. 529.

Mais il n'était pas facile de faire ainsi lâcher prise à un homme tel que Robert II. Celui-ci conserva sa conquête après l'intronisation de l'évêque Burchard et le châtelain résidant et héréditaire de Cambrai, Hugues II d'Oisy, fut réduit à recevoir de sa main à titre de flef le pouvoir qu'il aurait dû tenir de l'évêque. Il en fut de même sous le fils de Robert, Baudouin VII, quoique Burchard eût recours aux anathèmes les plus terribles pour rentrer dans ses droits2. Ce ne fut que sous le coup des terreurs de sa mort prochaine et pour ne pas mourir excommunié que Baudouin consentit enfin à les reconnaître<sup>3</sup>. Mais Charles le Bon, son successeur, ne tint aucun compte de cette renonciation in extremis et continua à se porter comme seigneur de la châtellenie de Cambrai. L'évêque dut en venir à recevoir comme une grâce, et cela moyennant le payement d'une somme d'argent, une sorte de partage que le nouveau comte consentit à faire avec lui4.

34. Les choses semblent en être demeurées là pendant toute la durée de l'épiscopat de Burchard et de celui de Liétard. Sous l'évêque Nicolas, pendant les troubles qui signalèrent la première année de l'administration de ce prélat, le comte de Flandre Thierry d'Alsace se réclama encore de la concession impériale et des droits reconnus à ses prédécesseurs pour revendiquer l'avouerie du Cambrésis. Cette fois, du reste, son intervention avait été sollicitée par l'évêque luimême et par le châtelain Simon d'Oisy, réduits aux abois par suite de la révolte des bourgeois de Cambrai et de

<sup>1.</sup> Gest. Burchardi, I, c. 5.

<sup>2.</sup> Ibid.

<sup>3.</sup> Ibid., c. 6.

<sup>4.</sup> Ibid., c. 7.

<sup>5.</sup> Gest. Nicolai, str. 353-356.

l'alliance de ceux-ci avec le comte de Hainaut Baudouin IV1. Lorsque la guerre civile se fut terminée à l'avantage de l'évêque, le comte Thierry fit payer son secours en exigeant de Simon d'Oisy l'hommage, non seulement de la châtellenie de Cambrai, mais encore de la seigneurie d'Oisy<sup>2</sup>. — On peut voir dans Lambert de Watrelos<sup>3</sup> la suite des entreprises des comtes de Flandre Thierry et Philippe d'Alsace sur le Cambrésis, où ils étendirent de plus en plus leur pouvoir. Les documents nous font défaut pour le xme siècle et les suivants. On sait néanmoins que les comtes de Flandre continuèrent jusque dans les temps modernes à prélever certains droits dans le Cambrésis et qu'ils y avaient à cet effet des officiers nommés par eux, qui portaient les titres de Gavenier et de Lieutenant du Gave. Ces charges, ainsi que nous l'apprend Jean Le Carpentier<sup>4</sup>, étaient encore recherchées au xviº siècle par les nobles du pays.

35. Les comtes de Hainaut eurent moins de succès. Baudouin IV, en se liguant avec les bourgeois de Cambrai révoltés contre leur évêque en 1137 et 11385, parvint à se faire reconnaître par eux pendant quelques mois comme seigneur de Cambrais; mais dès 1138, ils renoncèrent à la fidélité qu'ils lui avaient jurée<sup>7</sup>, et le comte Baudouin, pour faire lever l'interdit jeté sur ses terres, fut contraint de se réconcilier avec l'évêque en renonçant complètement à ses prétentions sur le Cambrésis<sup>5</sup>.

- 1. Comp. plus bas p. 222, note à la strophe 339.
- 2. Comp. plus bas p. 240, note à la strophe 464.
- 3. Ad ann. 1152, 1153, 1157, 1158, 1159, 1160, 1167 (Mon. Germ. Hist., SS. t. XVI, p. 523 suiv.).
  - 4. Hist. de Cambray, t. I. Part. III, p. 24.
  - 5. Gest. Nicolai, str. 259-302, 339-391.
  - 6. Ibid., str. 436.
  - 7. Ibid., str. 440.
  - 8. Ibid., str. 458, 459.

- 36. Notre chronique ne fournit guère de détails sur l'administration spirituelle du diocèse de Cambrai. Peutêtre n'offre-t-elle par là même qu'un tableau plus fidèle de l'histoire des évêques dont elle donne les actes. Nous savons d'ailleurs que, pendant toute la durée du moyen âge<sup>1</sup>, la juridiction de l'évêque de Cambrai s'étendait, - ainsi que nous pouvons le constater au moyen de pouillés du xive, du xvº et du xvrº siècle parvenus jusqu'à nous?, — sur tout le territoire correspondant au département du Nord, sauf la partie nord-ouest<sup>3</sup>, et en outre, mais seulement le long de la rive droite de l'Escaut, sur les provinces belges du Hainaut jusqu'à Charleroi, de la Flandre orientale, d'Anvers jusqu'à Turnhout et du Brabant jusque près de Louvain, à l'exception d'une petite bande comprenant Wavre et Nivelles, qui relevait, ainsi que Louvain et la Campine à l'est de Turnhout, de l'évêché de Liège.
- 37. Ce vaste diocèse était divisé en cinq archidiaconés: l'archidiaconé de Cambrai, celui du Hainaut, celui de Valenciennes, celui du Brabant et celui d'Anvers. Cette division existait certainement déjà au xr° siècle. Dans la seconde moitié du xur°, en 1272, l'archidiaconé du Brabant fut divisé en deux autres, dont le premier retint le nom primitif, l'autre fut appelé archidiaconé de Bruxelles4. Il
  - 1. Comp. plus haut p. xxij, note 3.
- 2. V. Le Glay, Cameracum Christianum (Lille, 1849), p. 494. Ch. Duvivier, Recherches sur le Hainaut ancien du VII<sup>o</sup> au XII<sup>o</sup> s. (Bruxelles, 1865), p. 218.
  - 3. A l'ouest et au nord de la petite rivière la Sensée.
- 4. La charte originale de l'évêque de Cambrai Nicolas de Fontaines consacrant cette division a été découverte par Le Glay et publiée par lui, quant à la partie principale, parmi les additions à son Cameracum Christianum. Après cette publication, un savant distingué, M. J. Desnoyers, n'a pas moins cru devoir maintenir l'existence de six archidiaconés, et par conséquent de celui

est plusieurs fois fait mention d'archidiacres dans notre chronique<sup>1</sup>; mais une seule fois nous trouvons le nom d'un archidiaconé, celui du Brabant, dont Gaucher fut titulaire avant son élévation à l'épiscopat et après sa déposition et sa renonciation<sup>2</sup>.

38. Nous trouvons encore mentionnées dans notre document les dignités ecclésiastiques de prévôt du chapitre métropolitain de Cambrai³ et de coustre ou marguillier. Cette dernière semble avoir été regardée comme fort honorable et importante, du moins dans les églises cathédrales : car Erlebaud, qui remplissait la charge à Cambrai en 1092⁴, devint peu après prévôt du chapitre, et la coustrerie de Tournai est indiquée spécialement parmi les bénéfices qui furent rendus à Gaucher par ordre du souverain pontife, lorsque ce prélat se fut enfin soumis à la sentence de déposition prononcée contre lui⁵. — Enfin, il est parlé quelque-

de Bruxelles, depuis le milieu du x1° siècle, se fondant pour cela sur une suite d'actes du x11° et du x11° siècle, où figurent six archidiacres : d'où il conclut que lorsque Nicolas de Fontaines divisa en deux l'archidiaconé du Brabant, il ne fit que rétablir un état de choses qui avait toujours existé, sauf un intervalle de temps assez court pendant lequel les deux archidiaconés du Brabant et de Bruxelles avaient été réunis (Topographie ecclésiastique de la France, dans l'Annuaire de la Société de l'Histoire de France, année 1861, p. 357). — M. Ch. Duvivier (Recherches sur le Hainaut ancien, p. 34) a vivement combattu cette opinion par des arguments, à notre avis, tout à fait péremptoires et en particulier par le texte du moine de Saint-Géry, qui semble avoir échappé à M. Desnoyers. Ce moine, écrivant à la fin du x11° siècle, dit expressément : Sedes Cameracensis quinque habet archidiaconos, Atrebatensis vero nonnisi duos (Mon. Germ. Hist., SS. t. VII, p. 501).

- 1. Gest. Galcheri, str. 12, 81, 473. Gest. Burchardi, II, str. 17.
- 2. Gest. Odonis, c. 2 extr.
- 3. Gest. Galcheri, str. 12, 27, 39. Gest. Nicolai, str. 21.
- 4. Gest. Galcheri, str. 28.
- 5. Comp. Gest. Galcheri, str. 81.

fois dans les Gesta de la dignité de canonicus ou chanoine<sup>1</sup>.

V.

39. Il nous reste à dire brièvement comment nous avons compris notre tâche d'éditeur.

N'ayant à notre disposition qu'un seul manuscrit, il ne pouvait y avoir de doute sur la convenance d'en reproduire le texte aussi exactement que possible. C'est à quoi nous nous sommes attaché tout d'abord. Là où nous avons cru devoir corriger une leçon manifestement fautive introduite par la négligence du copiste, nous avons eu soin de mettre en note le mot tel qu'on le lit dans le manuscrit. Nous avons de même indiqué dans les notes tous les mots qui avaient été l'objet d'une correction ou d'une addition, soit de la part du copiste soit de la part du réviseur qui a été d'abord chargé de contrôler son travail. Il nous a semblé convenable de substituer le v à l'u et le j à l'i conformément à l'orthographe généralement reçue aujourd'hui en France pour les mots latins. Nous nous sommes donné une liberté analogue pour la ponctuation et l'emploi des majuscules.

Il nous est heureusement permis de donner une assurance complète quant à la fidélité de notre texte. M. Léopold Delisle a bien voulu se charger lui-même de collationner toutes les épreuves sur le manuscrit. C'est là sans doute la garantie la plus précieuse que les savants puissent désirer.

40. La plus grande partie de notre document est en forme métrique; mais la distinction des vers n'est pas du tout marquée dans le manuscrit. Nos lecteurs ne seront pas

<sup>1.</sup> Gest. Galcheri, str. 12, 576. — Gest. Burchardi, I, c. 3. — Gest. Nicolai, str. 374.

fâchés de la trouver marquée ici par la distinction des lignes. Il a paru bon aussi, pour la commodité des citations, de distinguer par des numéros d'ordre les différentes strophes d'une même composition là où elle se divise naturellement de cette manière par l'uniformité des rimes régulièrement observée dans plusieurs vers de suite, c'est-à-dire dans les Gestes de Gaucher, dans l'épisode de Wirembaud qui fait partie de la première Vie de Burchard, dans la seconde Vie de Burchard et dans les Gestes de Nicolas. Dans la Vie de Liétard et dans l'Appendice à celle de Nicolas, où les vers riment deux à deux, nous avons mis des numéros d'ordre pour les vers eux-mêmes de cinq en cinq. Enfin, dans les Vies en prose, c'est-à-dire dans celle d'Odon et dans la première de Burchard, nous avons ajouté les chiffres des chapitres. Dans le manuscrit, il n'y a pas d'autres signes de distinction entre les différentes parties d'une même Vie que l'espèce de double SS inclinée dont les modernes ont fait le signe S, employé encore aujourd'hui comme synonyme de paragraphe.

- 41. Les mots écrits en rouge dans le manuscrit se trouvent imprimés dans notre édition en caractères gras. Ceux qui appartiennent à un discours direct, qui renferment une citation textuelle de l'Écriture ou qui sont empruntés à quelque hymne de la liturgie chrétienne, sont en caractères italiques. Nous avons placé entre crochets [] les mots que le sens ou le mètre demande et que nous avons supposés omis par l'inadvertance du copiste et du correcteur.
- 42. Quelques savants nous reprocheront peut-être d'avoir trop multiplié les notes; mais la plupart, croyons-nous, seront d'un avis contraire. Nous y avons relevé les principaux passages des auteurs contemporains ou postérieurs relatifs aux événements racontés dans notre chronique, et

en général tout ce qui nous a paru propre à éclaircir ou à compléter le texte, sauf ce qui a pu être rejeté plus commodément dans les tables placées à la fin du volume. Ces tables sont au nombre de quatre. La première donne la liste alphabétique des noms de personnes qui se rencontrent dans ces Vies, suivis des chiffres des pages où ils se lisent : en général, c'est à la première de ces pages que l'on trouvera dans une note les détails, tirés d'autres sources, qui peuvent aider à mieux connaître le personnage. La seconde table se compose de même des noms de lieux : on y lit, à la suite des chiffres des pages, le nom moderne et l'indication de la position de chaque localité. La troisième table renferme les mots de basse latinité, assez fréquents dans notre chronique, et l'interprétation de chacun d'eux. Quelquesuns ne se rencontrent pas dans le Glossaire de Du Cange: nous les avons signalés en les faisant précèder d'un astérisque. Enfin, la Table du volume indique la suite des Vies contenues dans notre recueil, celle des rubriques marquées dans le manuscrit et celle des tables précédentes.

43. Nous terminons cette Introduction par une liste alphabétique des sources et des collections ou ouvrages modernes que nous aurons à citer plusieurs fois dans les notes. Les chiffres des pages marqués entre parenthèses dans ces citations se rapportent aux éditions indiquées ici.

Annales Aquicinctini. Dans les Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum tom. XVI.

Annales Hildesheimenses. Ibid. tom. III.

Annales Leodienses. Ibid. tom. IV.

Annalista Saxo. Ibid. tom. VI.

BALDUINUS DE AVESNIS, Genealogiae ex Chronicis Hannoniensibus. Ap. d'Achéry, Spicileg. (Éd. in-fol.) tom. III.

CANONICUS CAMERACENSIS, Gesta episcoporum Cameracensium abbreviata<sup>1</sup>. Dans les Mon. Germ. Hist., Script. tom. VII.

CARPENTIER. V. LE CARPENTIER.

Charte du Tournoi d'Anchin (de 1096), publiée par Le Carpentier, Hist. de Cambray, part. IV (Preuves), p. 14, dans la seconde édition de Le Mire (Opp. diplom.), tom. II, p. 1144, et dans les Archives historiques du Nord de la France et du Midi de la Belgique, nouv. série, tom. IV (1842), p. 33.

Chronicon S. Andreae<sup>2</sup>. Dans les Mon. Germ. Hist., Script. tom. VII.

EKKEHARDUS URAUGIENSIS, Chronicon. Dans les Mon. Germ. Hist., Script. tom. VI.

Gallia Christiana, aucta opera et studio Dionysii Sammarthani et aliorum, etc. Paris. 1715-1785, 1856-1865. 16 vol. in-fol.

Gesta Burchardi. I. Dans le présent volume, p. 113.

Gesta Burchardi. II. Dans le présent volume, p. 142. Gesta Galcheri. Dans le présent volume, p. 1.

Gesta Gerardi II<sup>3</sup>. Dans les Mon. Germ. Hist., Script. tom. VII.

Gesta Lamberti<sup>4</sup>. Dans le Recueil des Historiens de la France, tom. XIV.

Gesta Lietberti<sup>5</sup>. Dans les Mon. Germ. Hist., Script. tom. VII.

Gesta Liethardi. Dans le présent volume, p. 158.

- 1. Comp. plus haut num. 2.
- 2. Comp. ibid.
- 3. Comp. ibid.
- 4. Comp. plus bas p. 13, note 1.
- 5. Comp. plus haut num. 2.

Gesta Nicolai. Dans le présent volume, p. 173.

Gesta Odonis. Dans le présent volume, p. 109.

Gilles de Chin (Roman de) en prose, publié à Mons en 1837 (par R. Chalon).

Gilles de Chin (Roman de) en vers, édition de Reif-FENBERG. Dans les Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg<sup>1</sup>, tom. VII<sup>2</sup>.

GISLEBERTUS MONTENSIS, Chronicon Hanoniense. Dans les Mon. Germ. Hist., Script. tom. XXI.

HERIMANNUS TORNACENSIS, Restaurationis abbatiae S. Martini Tornacensis (Narratio). Ap. d'Achéry, Spicileg. (Éd. in-fol.), tom. II.

Histoire de Cambray. Voir LE CARPENTIER.

JAFFÉ (Ph.), Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum 1198. Berolini, 1851. In-4°.

JOANNES IPERIUS, Chronicon Sithiense S. Bertini. Dans le Rec. des Hist. de Fr., tom. XIII.

LAMBERTUS DE WATRELOS, Annales Cameracenses. Dans les Mon. Germ. Hist., Script. tom. XVI.

LE CARPENTIER (J.), Histoire généalogique des Païs-Bas ou Histoire de Cambray et du Cambresis. Leide, 1664. 2 vol. in-4°,

LE GLAY (E.), Cameracum Christianum. Lille, 1849. Gr. in-8°.

- Glossaire topographique de l'ancien Cambrésis. Cambrai, 1849. In-8°.
- 1. Faisant partie de la Collection des Chroniques belges publiée par ordre du gouvernement.
- 2. Complété par le Glossaire de Ém. Gachet, dans le même recueil, t. VI, 2° partie.

Marlot (G.), Metropolis Remensis Historia. Remis, 1666-1679. 2 vol. in-fol.

MICHAUX, Chronologie historique des seigneurs de la terre et pairie d'Avesnes. Avesnes, 1844-1868. In-8°.

MIRAEUS (Aub.), Opera diplomatica. Éd. J.-F. Foppens. Bruxellis, 1723 sqq. 4 vol. in-fol.

Monumenta Germaniae Historica ..... edidit G. H. Pertz. In-fol. Cette célèbre collection, dont le premier volume a paru en 1826, compte actuellement 21 volumes de la division des Scriptores et 5 de la division des Leges. De la division des Diplomata il n'a paru qu'un fascicule.

Recueil des Historiens des Gaules et de la France. In-fol. Cette collection, commencée par dom Bouquet en 1738, continuée par dom Brial et, dans notre siècle, par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à Paris, compte actuellement 23 volumes.

Reiffenberg (de). V. Gilles de Chin (Roman de). Roman de Gilles de Chin. V. Gilles de Chin (Roman de).

SIGEBERTUS GEMBLACENSIS, Chronicon. — Ejusdem Continuatio Aquicinctina et Continuatio Gemblacensis. Dans les Mon. Germ. Hist., Script. tom. VI.

Version française des Gesta Pontificum Cameracensium. Dans les Mon. Germ. Hist., Script. tom. VII.

Wauters (A.), Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de Belgique. Bruxelles, 1865-1877. 5 vol. in-4°.

WIDUKINDUS, Rerum Saxonicarum libri tres. Dans les Mon. Germ. Hist., Script. tom. III.

### ERRATUM.

A la page 190, strophe 124, vers 3 et note 1, lisez:

## Gilius<sup>1</sup>, Montensis comes

- 1. Ce Gilles, appelé plus bas (str. 218) Gilius de Cinnio \*,
- \* Comp. à la fin du volume Table des noms de personnes, au mot Balduinus (IV).

. . r .

## [GESTA GALCHERI1]

# Incipit prologus in vita Galceri Cameracensis episcopi.

- Commoneor a pluribus ut ego scribam omnibus futuris et presentibus de gestis mirabilibus
- vitae Gualcheri presulis et quomodo tunc temporis tractatus [sit] a clericis et qualiter a laicis.
- 3 Commoneor et faciam, sed posco Dei gratiam ut prosequi matteriam ex veritate valeam.

#### Explicit prologus. Incipit vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi.

- 4 Quando secundus Gerardus antistes fuit mortuus\*,
- 1. Comp. Introduction, num. 13.
- 2. Dans la requête présentée par les clercs d'Arras au concile

eisdem sub temporibus clericis discordantibus cecidit haec aecclesia 5 et omnis ejus gloria pro illorum insania, pro lite et discordia. 6 Nam ut agant ad libitum nolunt habere dominum, cum post Gerardum mortuum vix eligant episcopum. 7 Si hinc accuso clericos, non hinc excuso laicos, cum cernam ut scismaticos omnes esse contrarios. 8 Quod enim haec ecclesia tot patitur exilia, quod est ruinae dedita et in dolore posita, 9 hoc est factum a clericis et universis laicis, a dominis et servulis, a grandibus et minimis. 10 Sed ex majori merito hinc clericos redarguo, quorum debet consilio

provincial de Reims en mars 1093, on lit que Gérard II mourut le 11 août 1092 (Gest. Lamb., p. 740). La même date du mois est indiquée dans le nécrologe de l'abbaye de Fémy (Mon. Germ. SS. t. VII, p. 544, not. 42). Le nécrologe d'Anchin et ceux de l'église métropolitaine de Notre-Dame et de l'église du Saint-Sépulcre de Cambrai marquent le 12 août (Ibid., p. 500, not. 19, et p. 544, not. 42); la Vie de Gérard II, écrite par un clerc de l'église de Cambrai, contemporain de l'évêque, le 31 juillet (Ibid., p. 500).

|    | agi de sanctuario,           |
|----|------------------------------|
| 11 | Qui adeo sunt cupidi         |
|    | ex amore proficui            |
|    | quod non sufferunt tribui    |
|    | presulatum alicui.           |
| 12 | Hic vult esse prepositus,    |
|    | ille archidiaconus,          |
|    | et qui non potest melius     |
|    | vult esse vel canonicus.     |
| 13 | Hic istum vult episcopum     |
|    | et ille petit alium,         |
|    | unus quisque ad libitum      |
|    | propter suum proficuum.      |
| 14 | Nolunt habere presulem       |
|    | secundum legis ordinem       |
|    | nec per canonum regulam      |
|    | nec per doctrinam aliam.     |
| 15 | Virum ecclesiasticum         |
|    | non querunt nec catholicum   |
|    | nec qui bonorum hominum      |
|    | habeat testimonium;          |
| 16 | sed quem largum aspicium     |
|    | preesse sibi cupiunt,        |
|    | aut illum quem plus diligunt |
|    | sibi pastorem eligunt.       |
| 17 | Et cum sic agant clerici,    |
|    | non est mirum si laici       |
|    | voluntate consimili          |
|    | sint discordes et cupidi.    |

<sup>1.</sup> habeat. Ce mot, omis par le premier copiste, a été écrit au-dessus de la ligne par un correcteur.

|  | GEO |
|--|-----|
|  |     |
|  |     |

| 18         | Nam illi qui plus sapi <b>unt</b> |
|------------|-----------------------------------|
|            | et legem magis sentiunt           |
|            | quod dissonant, quod seviunt      |
|            | plebem errare faciunt.            |
| 19         | Clerici per invidiam              |
|            | dissentiunt in invicem,           |
|            | docent omnes malitiam             |
|            | et seminant discordiam.           |
| 20         | Sed postquam vidit populus        |
|            | nil clericorum actibus            |
|            | nilque eorum moribus              |
|            | in terris esse nequius,           |
| 21         | Venerunt in consilium,            |
|            | dicentes episcopium               |
|            | sumpsisse precipitium             |
|            | per hoc cleri discidium.          |
| 22         | Hinc tenent audientiam,           |
|            | spernunt cleri scientiam,         |
|            | qui propter avaritiam             |
| ٠          | Dei turbant ecclesiam.            |
| <b>2</b> 3 | Spernunt eorum codices            |
|            | et decreta et canones,            |
|            | quos super cunctos homines        |
|            | dicunt esse mirabiles.            |
| 24         | Juravit ergo populus              |
|            | pro tot dissensionibus            |
|            | quod non erit episcopus           |
|            | nec hic nec ille alius,           |
| 25         | nisi ille quem nobilis            |
|            | imperator transmiserit            |
|            |                                   |

<sup>1.</sup> sentiunt. Dans le ms. sensiunt.

et quem cleri et populi pars melior receperit. Statuerunt solummodo 26 de pastorali baculo ut referatur maximo regi Henrico tercio1. Paratus est prepositus 27 Mazelinus, vir strenuus, pro juris sui ritibus ad referendum citius. 28 Sed contradixit facere hoc Erleboldus<sup>2</sup> nomine: jus suum clamat affore, cum custos sit aecclesiae. 29 Ambo certant pro baculo quasi pro jure proprio

- 1. Henrico tercio. Celui que les historiens modernes nomment Henri IV, célèbre par ses luttes avec le saint-siège et particulièrement avec le pape saint Grégoire VII au sujet des investitures ecclésiastiques. Les écrivains du xiº et du xiº siècle ne comptaient pas Henri Iº de Saxe, dit l'Oiseleur, dans la série des empereurs d'Allemagne. Henri l'Oiseleur ne fut en effet jamais couronné sous ce titre et ne le prit jamais, quoiqu'il lui ait été donné, mais peut-être dans un sens assez large, par le moine contemporain Widukind (Rer. Saxon., lib. I, c. 39, p. 435), suivi par Ekkehard d'Aura (Chronic., ad an. 920, p. 183) et par d'autres chroniqueurs (Comp. G. Waitz, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Kænig Heinrich I. Berlin, 1863, p. 174, not. 2 et 3).
- 2. Erleboldus. Erlebaud succéda à Mazelin dans la dignité de prévôt du chapitre de Cambrai (Gall. Christ., t. III, p. 65). Il vivait encore en 1133 (Ibid.). On ne peut donc pas supposer qu'il ait été le même que cet Erlebaud dont il est parlé dans la Vie de saint Liébert (Gest. Lietb., p. 497. Comp. Act. SS., t. IV jun., p. 603, n. 57). Celui-ci en effet accompagna saint Liébert à Jérusalem en 1054 (Act. SS., t. cit. p. 596, n. 30).

nec sic pro hoc litigio fit baculi relatio.

Transivit annus integer rex antequam cognosceret si mortuus existeret
Gerardus noster pontifex.

Anno et plus preterito durant lites de baculo nec erat de episcopo restituendo ratio.

#### De electione Manasse.

Quidam tandem francigena,
cui Manasses onoma<sup>4</sup>,
electus est<sup>2</sup> per jurgia
non per jura canonica:

et ut nil dicam verius,
clericis fugientibus
electus est episcopus
a casatis<sup>3</sup> et civibus.

Cum Manasses eligitur,
a clero plebs dividitur
omnisque lex confunditur

- 1. Manassès était le frère du comte de Soissons, Jean I<sup>er</sup>, et chanoine de l'église de Soissons (*Chron. S. Andr.*, p. 525, l. 33, et p. 544, l. 8).
- 2. Gérard II étant mort au mois d'août 1092 (Comp. plus haut, p. 1, not. 1) et plus d'une année s'étant écoulée entre cette mort et l'élection de Manassès (V. str. 31), celle-ci n'a pu avoir lieu que dans le courant du second semestre de 1093.
- 3. casatis. V. ce mot dans la table des termes de basse latinité à la fin du volume.

|           | et in inversum vertitur.    |
|-----------|-----------------------------|
| 35        | Nam postquam vident clerici |
|           | plebem ab illis dividi,     |
|           | certatur alter eligi        |
|           | secundum legem Domini.      |
| 36        | Venerunt in capitulo :      |
|           | ubi jure canonico           |
|           | extincta est electio        |
|           | quae fiebat a populo.       |
| 37        | Mox elegerunt alterum,      |
|           | Mazelinum prepositum,       |
|           | sacerdotem catholicum       |
|           | virumque nobilissimum.      |
| 38        | Quod audientes laici,       |
|           | furore perterribili         |
|           | hoc decretum capituli       |
|           | contradixerunt fieri.       |
| <b>39</b> | De electo preposito         |
|           | post hec non fuit ratio:    |
|           | nam velit nolit, populo     |
|           | clerus cedit contrario.     |
| 40        | Recurrit plebs ad Manassem  |
|           | vita et sensu juvenem,      |
|           | jam designatum presulem     |
|           | per subauditam rabiem.      |
| 41        | Quod si quis bene vel male  |
|           | presumit contradicere,      |
|           | minatur ei findere          |
|           | nares aut linguam tollere.  |
| 42        | De his quid dicam amplius?  |
|           | Sic electus episcopus       |
|           | paravit se de omnibus       |
|           |                             |

| 43 | ad regem ire protinus.  Dant cives illi Manasse |
|----|-------------------------------------------------|
|    | de thesauro aecclesiae                          |
|    | unde valeat splendide                           |
|    | ad curtem regis vivere.                         |
| 44 | Duo¹ donant candelabra                          |
|    | de argento purissima                            |
|    | quae de marchis plus triginta                   |
|    | sunt honeste composita.                         |
| 45 | Dant et calicem aureum                          |
|    | de septem marchis conditum                      |
|    | preter texturam lapidum                         |
|    | et electrorum precium.                          |
| 46 | Miserunt ergo Manassem                          |
|    | ad ipsam regis curiam                           |
|    | spoliando ecclesiam                             |
|    | per suam fortitudinem.                          |
| 47 | Sed quod accidit postea                         |
|    | previdit Dei gratia :                           |
|    | nam regressus de curia                          |
|    | caret dono francigena.                          |
| 48 | <b>Noluit forsan Dominus</b>                    |
|    | ut esset hic episcopus                          |
|    | quem statuerat populus                          |
|    | ita inversis legibus.                           |
| 49 | Tunc clerici et laici,                          |
|    | infelices et miseri,                            |
|    | fiunt ut canes rabidi                           |
|    | discordes et contrarii.                         |
| 50 | Tunc alter super alterum                        |

<sup>1.</sup> Duo. La Version française dit sept.

|           | ponit illud nefarium                  |
|-----------|---------------------------------------|
|           | quia Manasse deditum                  |
|           | non erat episcopium.                  |
| 51        | Dicunt quosdam epistola,              |
|           | quosdam mandasse vernula              |
|           | ne sibi regis gratia                  |
|           | daret episcopalia.                    |
| <b>52</b> | Clamant cives ferociter:              |
|           | Tractetur ille viliter                |
|           | quicumque hinc suspectus est,         |
|           | si non per sacra prohibet.            |
| <b>53</b> | De his suspicionibus                  |
|           | se purgat quisque conscius;           |
|           | Ansellus <sup>1</sup> quidam clericus |
|           | non jurat, forsan conscius.           |
| <b>54</b> | Ita ergo ecclesia                     |
|           | adhuc remanens vidua                  |
|           | inter divisos posita                  |
|           | nondum habet consilia.                |
| <b>55</b> | Ipsa cum omni patria                  |
|           | turbata est ut vidua                  |
|           | nec est qui det solatia               |
|           | sedenti in tristicia.                 |
| <b>56</b> | Illi etenim maxime                    |
|           | quos nutrivit dulcissime              |
|           | laborant eam ledere                   |
|           | et omnino confundere.                 |
| <b>57</b> | Lac suum omnes capiunt                |
|           | et mel sibi distribuunt,              |
|           |                                       |

<sup>1.</sup> Ansellus. Le même probablement que celui dont il est parlé plus bas, str. 473-477, et dans la seconde Vie de Burchard, str. 51 et 54.

sugunt totam et comedunt et ei non subveniunt. Sed Fulco vicedominus<sup>1</sup> 58 intravit cum militibus episcopi in domibus atque episcopalibus vivebat de redditibus. Vivens de episcopio 59 non curat de episcopo, sed gaudet ex discidio aecclesiae et jurgio. 60 Gaudet quod potest altius et clericis et civibus et quia suis usibus urbis succedunt redditus. 61 Super hoc maleficio gaudet malo consilio Ansellus de Bulcenio<sup>2</sup>

1. On trouve plusieurs Foulque de Levin, vidames des évêques de Cambrai de 1010 à 1150 (Comp. *Introduction*, num. 29). Impossible de déterminer leur nombre et leur succession.

<sup>2.</sup> Il s'agit ici, sans doute, du célèbre Anselle ou Anselme de Ribemont, — ou de son fils (comp. la fin de cette note), — châtelain de Valenciennes et seigneur ou comte d'Ostrevant (Charte du Tournoi d'Anchin, commenc.), qui joua déjà un rôle considérable dans les affaires du Cambrésis sous les évêques Liébert et Gérard II (Gest. Gerardi II, Gest. Lietberti, p. 493, 494, 499). Sa puissance et sa magnificence sont encore démontrées par le tournoi auquel il convoqua les chevaliers du pays et des pays environnants, à Anchin, en 1096. Cette fête militaire fut présidée par le comte de Hainaut, Baudouin II, dit de Jérusalem. Elle fut honorée de la présence des évêques de Cambrai (Manassès), d'Arras et de Noyon et des abbés d'Anchin, d'Hasnon et de Crespin. Plus de trois cents chevaliers y parurent. Tous prirent la croix pour aller combattre les infidèles en terre sainte et plusieurs firent des dons à l'abbaye d'Anchin,

cum Raginero impio<sup>1</sup>.

De hoc casati ceteri
gaudent furore simili,
et Amolricus de Goi<sup>2</sup>
et Manasses de Rumeghli<sup>3</sup>.

récemment fondée (en 1077 ou 1079) avec le concours d'Anselme (V. Gall. Christ., t. III, p. 408). Il nous a été conservé une charte faite au nom d'Anselme, dans laquelle une de ces donations est attestée et où se trouvent consignés les noms de tous les chevaliers qui prirent part au tournoi (V. plus haut, Introduction, num. 43, Charte du Tournoi d'Anchin). Anselme fonda aussi l'abbaye de Ribemont (Miraeus, Op. diplom., t. I, p. 357). Il se distingua enfin par ses faits d'armes dans la première croisade et trouva la mort au siège d'Arques en Palestine, en 1098 ou 1099 (Sigebert. Auctar. Aquicin. ad an. 1099, p. 395).

Bouchain était le chef-lieu de l'Ostrevant : d'où le nom d'Anselme de Bouchain donné au comte de ce pays. Le fils d'Anselme, Godefroi, est aussi appelé Godefroi de Bochain par Gislebert de Mons (p. 507). Anselme lui-même est nommé Ansellus de Buccinio dans un acte de 1065, où paraît en même temps son père, désigné par le nom de Ansellus Comes Ostrebandiae Hugonis filius (Hist. de Cambray, Part. IV, p. 9).

- 1. Dans la charte du Tournoi d'Anchin, on lit à la tête de la liste des chevaliers du comté d'Ostrevant: Godefridus de Ribodimonte filius meus, Almaricus de Landast, Rainerus dapifer meus, Rainerus de Trith, nepos ejus. C'est probablement ce Renier, sénéchal d'Anselme, ou Renier de Trith, son neveu, qui est désigné ici.
- 2. Dans la même charte, en tête de la liste des chevaliers du Cambrésis, on lit les noms de Hugo Castellanus (Hugues d'Oisy) et de Amalricus. Cet Amalricus serait-il celui qui est ici appelé de Gouy?
- 3. Le Carpentier (Part. III, p. 782) nomme un Manassès de la maison de Melun, qui vécut dans la seconde moitié du xiº siècle et « seconda les mauvaises pratiques du Chastelain de Cambray contre les Evesques. » Ce Manassès est marqué parmi les témoins d'une charte expédiée par le roi Philippe Iº en 1092 du château de Melun (S. Rouillard, Histoire de Melun, Paris, 1628, in-4°,

| 63         | Sed quidam Hugo perfidus,<br>vir potens et maleficus,<br>semper fuit his omnibus                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 <b>4</b> | mali consiliarius.  Per illum omnes seviunt, a Cameraco exeunt,                                                                     |
| 65         | castra sibi constituunt<br>urbique werram faciunt,<br>et per suum consilium<br>de Roberto Flandrensium <sup>2</sup>                 |
| 66         | sumunt super perjurium<br>terras Cameracensium <sup>3</sup> .<br>Est habita usque modo<br>interius divisio,<br>sed foris erit amodo |
| 67         | certamen de episcopo.  Huc usque fuit jurgium per linguas et per odium <sup>4</sup> ,                                               |

p. 681). La famille de Melun avait des possessions dans le sud du Cambrésis, comme on le voit par la cession faite en 1141 par Eudes de Melun, à l'abbaye de Nonnecourt, de son droit sur Villers-Guislain (Le Carpentier, loc. cit.). Eudes fut inhumé dans cette même abbaye (lbid.), qui se trouve, ainsi que Villers-Guislain, à peu de distance de Rumilly. L'ensemble de toutes ces circonstances nous porte à croire que notre Manassès de Rumilly pourrait bien être le même que Manassès de Melun.

- 1. Probablement Hugues Ier d'Oisy. Comp. plus bas, str. 452.
- 2. Robert II, dit de Jérusalem, qui succéda à son père, Robert le Frison, en octobre 1093.
- 3. Cette entreprise de Robert II sur le Cambrésis, en 1094, ne se trouve mentionnée, je pense, dans aucune chronique. Comp. plus bas, str. 110 et suiv.
- 4. Le mot odium est rendu en cet endroit dans la Version française (p. 511) par tenchons; mais il est impossible d'admettre l'interprétation certamina poetica, ajoutée par Bethmann (Ibid., note).

sed ventum est ad gladium, ad predas et incendium. 68 Frustrato enim Manasse penas ferunt aecclesiae quicumque possunt maxime tam verbo quam et opere. 69 Nam tenent solidarios, tenent latrones horridos, depopulantur clericos, captant cives et rusticos. 70 Vastant villas et predia, bona consumunt omnia, in hac ubique patria vix remanet agricola.

### Qualiter Atrebatensis aecclesia a Cameracensi sit divisa et de Lamberto primo ejusdem civitatis episcopo.

74 Surgit in eo tempore crescente vi discordiae huic matri aecclesiae malum inestimabile.
72 Hoc enim inter jurgium

Hoc enim inter jurgium apud urbem Attrebatum sumunt omnes consilium eligendi episcopum<sup>1</sup>.

C'est évidemment une dispute violente, et pas du tout poétique, qui est marquée par ce terme, que nous trouvons employé un peu plus bas (p. 512, l. 51) dans le même sens.

1. L'histoire du rétablissement du siège épiscopal d'Arras après la mort de Gérard II, avec les pièces officielles qui s'y rapportent,

73 Qui presumunt eligere
quendam Lambertum nomine<sup>1</sup>:
student, quamvis illicite,
caput de membro facere.
74 Certant ut mater vidua
orbata sit a filia:
elaborant ut domina
relicta sit a famula.

75 Quo audito fit anxius Cameracensis populus,

a été publiée par Baluze (dans ses Miscellanea, t. V de l'édition in-8°, p. 237, et t. II de l'édition in-fol. (Mansi), p. 127), d'après un manuscrit d'Arras, et reproduite, avec le secours d'un autre manuscrit du x11º siècle, par dom Brial (Recueil des Historiens de France, t. XIV, p. 738). Nous désignerons, à l'exemple de celui-ci, sous le titre de Gesta Lamberti, l'ensemble de ces documents. Brial attribue ce rétablissement, fait par l'autorité du pape Urbain II, au ressentiment du pontife contre les Cambrésiens, « parce qu'ils ne vouloient recevoir leur évêque Gaucher que des mains de l'Empereur, qui étoit hérétique et excommunié » (Ibid., Praefat., p. xij). Si le savant éditeur avait relu plus attentivement les documents qu'il publiait, il aurait reconnu que la séparation de l'église d'Arras de celle de Cambrai et l'élection de Lambert comme évêque de la première eurent lieu bien avant que l'on songeat à élever Gaucher sur le siège de Cambrai. D'autres, et parmi eux les auteurs du Gallia Christiana (T. III, p. 24), ont jugé, avec plus de raison, que le but d'Urbain II a été de diminuer l'importance de l'évêché de Cambrai, qui dépendait au temporel de l'empereur Henri IV et subissait toutes les volontés de cet oppresseur de l'Église. Urbain lui-même donnait pour motif principal de sa détermination le désir de relever le lustre de l'église de Reims (dont il avait été chanoine avant son élévation au souverain pontificat), en augmentant, ou plutôt en rétablissant le nombre des églises qui relevaient de cette métropole (Gest. Lamberti, p. 738).

1. L'élection de Lambert, d'après les Gesta Lamberti, eut lieu le 10 juillet 1093 (*Ibid.*, p. 742). L'auteur de la Version française lui assigne à tort l'année 1095.

qui timet ne dolentibus adhuc succedat peius 1. 76 Timent omnes non modice ne tam magno dedecore istud dampnum horribile fiat matri aecclesiae. 77 Qua moti verecundia, pudore et mesticia, querunt ne perdat domina honoris privilegia. Hinc querunt adjutorium 78 atque certum consilium ad Raginaldum dominum tunc presulem Remensium<sup>2</sup>, 79 cujus in manu posita erat ista aecclesia ex quo remansit vacua a pastoris custodia.

#### De electione Galceri.

# 80 Dat archipresul postmodum solum istud consilium

1. peius. Ce mot semble compté comme étant de trois syllabes.

<sup>2.</sup> Cet archevêque se montra, dans toute cette affaire, extrêmement soucieux de ne pas se compromettre en favorisant les prétentions de l'église d'Arras, malgré les vives instances du clergé de cette église et celles du pape Urbain II (*Ibid.*, p. 743-748). Il finit par renvoyer au pape toute la responsabilité de la consécration de Lambert (*Ibid.*, p. 746). Il alléguait, pour justifier cette réserve, la crainte de voir l'église de Cambrai, qui était, disait-il, six fois plus considérable et plus riche que celle d'Arras, se soustraire à son autorité métropolitaine (*Ibid.*, p. 747). Peut-être s'y joignait-il la crainte, qu'il n'osait avouer, de mécontenter l'empereur.

84

ut eligant episcopum qui frangat hoc periculum. Sed tamen quidam clericus, 81 Galcerus, qui loci hujus erat archidiaconusi, ibi<sup>2</sup> surrexit citius, dicens se Romam pergere 82 et Lambertum destruere. si majores aecclesiae velint eum adjuvare. 83 Hinc locutum eis venit in villa Hunocurtensis, Romam ire commonuit<sup>3</sup>; sed ire nullus voluit.

1. La Chronique de Saint-André, parlant de l'élection de Gaucher au siège de Cambrai, l'appelle Walcherum Brachantensem archidiaconum et Tornacensis seu Noviomensis ecclesiae custodem (Chron. S. Andr., l. III, n. 18, p. 544). Et, en effet, parmi les dignités et les bénéfices qui lui furent rendus lorsqu'il eut été déposé de l'épiscopat, nous trouvons mentionnés l'archidiaconé du Brabant (Gest. Odonis, c. 2 extr.) et l'office de custos (Gest. Galcheri, str. 576). De plus, dans le diplôme de Gérard II donné en 1081 en faveur de l'abbaye de Dickelvenne transportée à Grammont, on lit en tête des signatures : S. Gualteri Bracbatensis Archidiaconi (Miraeus, Op. dipl., t. I, p. 514); et en tête des signatures d'un autre diplôme donné en 1092 par le même évêque pour l'église de Liedekerke, qui se trouvait dans l'archidiaconé du Brabant : S. Gualcheri ejusdem altaris archidiaconi (De Smet, Corp. Chron. Flandr., t. II, p. 752). — De tout cela il résulte que le terme loci hujus signifie ici de ce diocèse et non pas de Cambrai, c'est-à-dire de l'archidiaconé de Cambrai.

Nam dicitur ab omnibus:

- 2. C'est-à-dire dans le concile provincial de Reims, tenu le 20 mars 1093 (Gest. Lamberti, p. 741).
  - 3. commonuit. Il y avait d'abord dans le ms. communuit.

|    | Iste labor est maximus,    |
|----|----------------------------|
|    | contradicat ille solus     |
|    | qui fuerit episcopus.      |
| 85 | Sed cum illis angustia     |
|    | crescat magis quam minuat, |
|    | ignorant per quem valeat   |
|    | reformari aecclesia.       |
| 86 | Querunt infra et undique   |
|    | quem valeant eligere       |
|    | qui hostibus aecclesiae    |
|    | magis possit resistere.    |
| 87 | At circumspectis omnibus   |
|    | non invenitur clericus     |
|    | qui penas cum certantibus  |
|    | sufferre queat melius      |
| 88 | quam Galcerus prelibatus,  |
|    | qui est archidiaconus:     |
|    | atque defensor optimus     |
|    | contra hostiles impetus:   |
| 89 | qui etiam nuperrime        |
|    | sancte hujus aecclesiae    |
|    | invasori apostate          |
|    | volebat contradicere.      |
| 90 | Erat et causa alia         |
|    | satis patens et congrua    |
|    | ut in sancta aecclesia     |
|    | decus magnum optineat.     |
| 91 | Nam natus est nobilium     |
| ,  | de genere pontificum,      |
|    | nutritus ad Noviomum       |

<sup>1.</sup> Comp. plus haut str. 81.

sub lege septem artium. 92 Qui informatus litteris et legibus et placitis, valebat in conciliis gallicanis et synodis. 93 Fuit et causa tercia ut ad hoc decus veniat. cum et eum rex eligat et mandet et precipiat 94 signo sue aepistolae communiter eligere a filiis aecclesiae atque sibi transmittere. 95 Hoc Deus, credo, voluit quando res ita accidit quod clerus et plebs eligit quem imperator precipit. 96 Qui sine dissonantia electione habita, nil sumens de aecclesia, ex omnium licentia 97 pergit ad ipsum dominum regem Henricum tercium, de quo Cameracensium suscepit episcopium<sup>2</sup>

<sup>1.</sup> Inutile de rappeler à nos lecteurs quels étaient les sept arts libéraux, que se répartissaient le trivium et le quadrivium, si fameux dans la pédagogie du moyen âge. Ceux qui auraient besoin de se rafraichir les idées à ce sujet peuvent consulter le Glossaire de Du Cange, aux mots trivium (t. VI, p. 677, col. 1) et quadrivium (t. V, p. 536, col. 2).

<sup>2.</sup> Le jour de la fête de S. André (30 novembre 1093) au témoi-

98 Quo accepto fit gaudium per regale palacium:
nam incipit rex *Te Deum*et sequitur corus eum.

# De consecratione Lamberti Attrebatensis episcopi.

99 Sed infra illud gaudium et infra morae terminum Urbanus papa Lambertum consecravit hereticum<sup>1</sup>, 100 consecravit hypocritam, propter datam pecuniam<sup>2</sup>, qui per magnam audaciam hanc invasit aecclesiam. 101 Receptus est Atrebati<sup>3</sup>, ubi sua hypocrisi et jussu apostolici favorem habet populi. 102 Est Lambertus apostata sublimatus in cathedra

gnage de l'auteur contemporain de la Chronique de Saint-André (n. 18, p. 544).

- 1. La consécration de Lambert eut lieu le 19 mars 1094 (Gest. Lamb., p. 746).
- 2. Nous ne nous arrêterons pas à réfuter cette absurde calomnie, que démentent assez le caractère d'Urbain II et toute la suite des documents que nous possédons sur cette affaire dans le Gesta Lamberti.
- 3. Lambert fit son entrée solennelle à Arras et y fut intronisé le jour de la Pentecôte, 28 mai 1094 (*Ibid.*).

priusquam de presentia regis Galcerus redeat.

## De reditu Galceri ab imperatoris curia.

103 At ille tandem optinens imperatoris gratiam, hanc rediit in patriam receptus per leticiam. Tunc Fulco vicedominus, 104 de quo scripsi superius, per sanctos ei primitus devenit homo ligius. 105 Cui electo presuli fidelitatem ceteri juraverunt tam clerici quam universi laici<sup>2</sup>.

## De adversariis ejus.

106 Dum ergo putat vivere inter eos pacifice atque malum aecclesiae

1. Gaucher dut demeurer au moins six mois à la cour de l'empereur, puisque, y ayant été reconnu évêque de Cambrai le 30 novembre 1093, il n'en revint qu'après le 28 mai 1094 (Comp. plus haut, notes aux strophes 97 et 101).

2. Il est permis de croire que cette reconnaissance ne fut pas aussi unanime que veut bien le dire notre auteur. Toute la suite des faits rapportés par lui dans la continuation de son récit prouve que Manassès conserva un parti puissant à Cambrai, surtout parmi le clergé, et que Gaucher ne s'y maintint quelque temps que par la protection de l'empereur.

| 107 | paulatim conquiescere,<br>non cessat tamen solita |
|-----|---------------------------------------------------|
| 107 | casatorum superbia                                |
|     | nec eorum malitia,                                |
|     | sicut dicam inantea.                              |
| 108 |                                                   |
| 100 | Nam Hugo et Amolricus<br>et Manasses et Ansellus  |
|     | •                                                 |
|     | nominati superius <sup>1</sup>                    |
|     | adversus illum gravius                            |
| 109 | consurrexerunt undique,                           |
|     | timentes castra perdere                           |
|     | quae struxerant illicite                          |
|     | dum erant sine presule.                           |
| 110 | Timebant illud etiam                              |
|     | quod contra hanc ecclesiam                        |
|     | et regni rectitudinem                             |
|     | terras suas receperant                            |
| 111 | de comite Flandrensium,                           |
|     | quod fecerant hominium                            |
|     | et quod de illo proprium                          |
|     | quisque tenebat opidum.                           |
| 112 | Hii quatuor plus ceteris                          |
|     | per vim Roberti comitis <sup>2</sup>              |
|     | premunt terram flagitiis                          |
|     | et omnibus miseriis.                              |
| 113 | Sic Galcerus circumdatus                          |
|     | horum oppressionibus,                             |
|     | sed maxime sollicitus                             |
|     | ove manimo pomotad                                |

1. Comp. plus haut str. 61-63.

<sup>2.</sup> Nous ne trouvons cependant aucun indice d'une intervention active du comte de Flandre dans cette lutte entre l'évêque de Cambrai et ses vassaux.

|     | ex pauperum doloribus      |
|-----|----------------------------|
| 114 | compatienter doluit.       |
|     | Quod dum pati non potuit,  |
|     | hos a malo, ut debuit,     |
|     | prius cessare monuit.      |
| 115 | Hec etiam post monita      |
|     | promittit dare munera      |
|     | ut diruantur oppida        |
|     | et in pace sint omnia.     |
| 116 | Nolunt dona recipere,      |
|     | nolunt illum diligere,     |
|     | sed insultant ab undique   |
|     | ecclesiam confundere.      |
| 117 | Quos cum electus pontifex  |
|     | erga illum et pauperes     |
|     | aspexit inflexibiles       |
|     | atque inemendabiles,       |
| 118 | collegit solidarios        |
|     | privatos et extraneos      |
|     | ad expugnandos impios      |
|     | crudeles atque rabidos.    |
| 119 | Qui septingentos milites   |
|     | hic tenens per multos dies |
|     | defendit se et pauperes    |
|     | de hostibus viriliter.     |
| 120 | Contra quorum superbiam    |
|     | furorem et potentiam       |
|     | detinuit hanc patriam      |

<sup>1.</sup> La Version française rend ce mot par chevaliers. Il faut entendre gens de guerre en général. Ce nombre de 700 chevaliers supposerait une force armée bien supérieure aux ressources de l'évêque de Cambrai et à l'importance de l'entreprise.

|       | post Dei sustinentiam.                 |
|-------|----------------------------------------|
| 121   | Quos donis nequit frangere             |
|       | frangebat fortitudine                  |
|       | et quos non valet munere               |
|       | vi laborabat vincere.                  |
| 122 · | Nunc assultu et gladio,                |
|       | nunc fame et incendio                  |
|       | terrebat hostes improbos               |
|       | auxiliante Domino.                     |
| 123   | Goih castrum quod fuerat               |
|       | situm in arrogantia,                   |
|       | cepit idem vi maxima                   |
|       | Dei juvante gratia.                    |
| 124   | Ibi vero Amolricum,                    |
|       | quendam suorum hostium,                |
|       | captum misit in vinculum,              |
|       | tenens per annum integrum.             |
| 125   | Quem horrendo in carcere               |
|       | longo distractum tempore               |
|       | penituit malitiae                      |
|       | quam fecerat aecclesiae.               |
| 126   | Tandem solutus vinculis                |
| -7-4- | atque dolore carceris,                 |
|       | mansit in fide stabilis                |
| •     | Galceri magni principis <sup>1</sup> . |
|       |                                        |

1. Il ne dut demeurer fidèle que bien peu de temps: car il ne peut avoir été fait prisonnier que dans le courant du second semestre de 1094 (comp. plus haut p. 20, not. 1), et, étant demeuré en prison une année entière (comp. str. 124), il n'a été mis en liberté que vers la fin de 1095 et par conséquent peu avant le concile de Clermont. Or, aussitôt après la déposition de Gaucher dans ce concile, nous le verrons se joindre de nouveau aux ennemis du prélat (comp. plus bas str. 226 suiv.).

| GESTA |
|-------|
|-------|

| 127 | Mox castellum de Rumelih,  |
|-----|----------------------------|
|     | quod Manasses instituit    |
|     | ante urbem Cameraci,       |
|     | idem assultu appetit.      |
| 128 | Assultum prebet sepius     |
|     | intus illic morantibus     |
|     | maleficis predonibus,      |
|     | terram totam vastantibus.  |
| 129 | Frequenter illos visitat   |
|     | scuto, ense et galea,      |
|     | sagittis, igne, lancea;    |
|     | sed non prosunt hec omnia. |
| 130 | Erat enim villa fortis,    |
|     | vallo munita et foveis,    |
|     | in profundo terribilis     |
|     | et in alto mirabilis.      |
| 131 | Superbit inde Manasses,    |
|     | superbiunt et complices,   |
|     | crescit eorum rabies       |
|     | contra Deum et pauperes.   |
| 132 | Hanc rabiem continuo       |
|     | divina stravit ultio,      |
|     | occiso forte gladio        |
|     | Manasse crudelissimo.      |
| 133 | Quo defuncto, mox Galcerus |
|     | fecit castrum cum domibus  |
|     | extirpare radicitus        |
|     | igne consumptis omnibus.   |
| 134 | Munitionem aliam,          |
|     | Salcih latronum foveam,    |
|     | que hanc vastabat patriam  |
|     | cepit per fortitudinem.    |

| 135 | Quem locum a latronibus            |
|-----|------------------------------------|
|     | mundavit et raptoribus,            |
|     | captis, occisis pluribus           |
|     | pro justiciae legibus.             |
| 136 | Sic in quiete patria               |
|     | aliquantulum posita,               |
|     | solidariis merita                  |
|     | fecit magna donaria.               |
| 137 | De suo autem munere                |
|     | quos nequivit conducere,           |
|     | conduxit fidelissime               |
|     | de thesauro aecclesiae.            |
| 138 | Hoc enim pro ecclesia,             |
|     | hoc fecit pro justicia             |
|     | quod dedit cappas, pallia          |
|     | hujusmodique cetera <sup>1</sup> . |
| 139 | Galcero his laboribus              |
|     | intento multiplicibus              |
|     | adhuc frui legalibus               |
|     | non licuit ordinibus.              |
| 140 | Verum post hanc victoriam          |
|     | parumper habens requiem,           |
|     | tunc primum apostolicam            |
|     | petit misericordiam.               |
| 141 | Qui more precedentium              |
|     | beatorum pontificum                |
|     | quesivit sacerdotium               |
|     | a domino Remensium                 |
| 142 | Raginaldo pontifice.               |
|     | Sed hoc illo recusante             |
|     |                                    |

<sup>1.</sup> Dans le ms. au-dessus de cetera, on trouve écrit vel plurima.

143

144

donec jussa potentiae
habeat apostolicae,
vadit Romam¹: quem Urbanus
suscepit apostolicus,
audit quoque benignius
quicquid monstrat de talibus.
Monstravit enim preter hoc
Galcerus apostolico
quanto perit exilio
Cameracensis regio.

145 Ostendit et qua rabie Robertus comes Flandriae

1. Il est bien difficile de supposer que Gaucher soit allé trouver le pape Urbain II à Rome. Le souverain pontife avait quitté cette ville avant le mois d'octobre 1094 et n'y rentra qu'à la fin de 1096, ainsi qu'il est constaté par la suite des actes émanés de lui dans cet intervalle (v. Jaffé, Regest. RR. PP., p. 460-470). Le dernier diplôme daté de Rome en 1094 est du 29 juin. Or Gaucher ne revint de la cour de l'empereur à Cambrai qu'après le 28 mai 1094 (comp. plus haut p. 20, not. 1), et tout ce que notre anonyme rapporte avoir été fait par lui depuis son retour a dû prendre certainement plus de quatre mois. Du reste, la circonstance mentionnée plus bas (str. 147), à savoir que Gaucher se rencontra auprès d'Urbain II avec l'archevêque de Tours (Raoul II) et un grand nombre d'autres prélats qui pouvaient rendre témoignage en sa faveur, donne à penser que ce fut au concile de Plaisance, dans les premiers jours de mars de l'année 1095, que Gaucher se présenta au pape. Nous trouvons en effet le nom de l'archevêque de Tours parmi les signataires de la bulle donnée dans ce concile en faveur du monastère de Saint-Gilles (Gall. Christ., t. VI. Instrum., p. 182). Cet archevêque s'était trouvé à Rome l'année précédente, mais il en était parti avec le nouvel évêque d'Arras le 21 avril et était revenu avec lui en France (Gest. Lamberti, p. 746). Ce n'est donc qu'en supposant notre auteur gravement en défaut pour la chronologie des faits que nous pourrions supposer la rencontre de Gaucher avec l'archevêque de Tours à Rome.

instat illam confundere,
immo bona aecclesiae.

146 Intimavitque singula
de Manasse francigena,
qui electionis causa
infert illi contraria.

His querelis, his planctibus
testis adest idoneus
Turonensis episcopus
cum aliis quam pluribus.

# De consecratione Galceri et de expulsione Manasse adversarii ejus.

148 Urbanus papa, cognitis laboribus Galcericis et perceptis injuriis tam Manasse quam comitis, 149 remisit illum Remensi Raginaldo pontifici, sigillis suis plurimis confirmatum et litteris. 150 Precepto cujus Urbani vadunt cum eo domini presul, inquam, de Turonis<sup>1</sup> et abbas Sancti Basoli<sup>2</sup>. 151 Mandat, jubet attentius de Galceri ordinibus

1. de Turonis. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

<sup>2.</sup> Burchard I<sup>or</sup> (comp. *Gall. Christ.*, t. IX, p. 198), que le pape avait déjà envoyé à l'archevêque de Reims pour l'affaire de la consécration de Lambert, évêque d'Arras (*Gest. Lamberti*, p. 741).

| 20          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-------------|---------------------------------------|
|             | agi horum assensibus                  |
|             | sanctisque patrum legibus:            |
| 152         | Precepit illud etiam                  |
| ,           | ne consentiret Manassem               |
|             | amplius Cameracensem                  |
|             | infestare aecclesiam                  |
| 153         | nec Galcerum preterea,                |
|             | pro electionis causa,                 |
|             | quam nullam sibi revera               |
|             | habuisse cognoverat.                  |
| 154         | Mandat eidem Manasse                  |
|             | papa thesaurum reddere                |
|             | Cameraci aecclesiae                   |
|             | quod asportavit temere:               |
| 155         | vel si totum plenarie                 |
|             | non potest restituere,                |
|             | hinc querat satisfacere               |
|             | Galchero et aecclesiae.               |
| 156         | Quod si istud despiciat,              |
| 100         | se incurrisse sentiat <sup>2</sup>    |
|             | precepta apostolica                   |
|             | et decreta canonica.                  |
| 157         |                                       |
| 10 <i>1</i> | Sic visa pape gratia,                 |
|             |                                       |

<sup>1.</sup> C'est-à-dire, probablement, que le pape ordonna une enquête sur l'élection de Gaucher et chargea l'archevêque de Reims de procéder à la consécration, si les choses s'étaient passées comme les lui avait rapportées l'élu. Or il est extrêmement probable aussi que Gaucher dissimula avec soin la part considérable que l'empereur Henri IV avait eue à son élection. Si le pape en avait été informé exactement, on ne peut douter qu'il ne se fût aussitôt prononcé énergiquement centre lui, comme il le fit quelques mois après au concile de Clermont.

<sup>2.</sup> sentiat. Dans le ms. sensiat.

|      | sigillo et epistola¹      |
|------|---------------------------|
|      | presul Remensis mandata   |
|      | complere studet omnia.    |
| 158  | Nam sicut per hos monuit, |
|      | rem Galcheri detinuit     |
|      | et Manassem cohibuit,     |
|      | ut sequens ordo proderit. |
| 159  | Parata erat Lauduno       |
|      | Galcheri benedictio,      |
|      | cum a Manasse emulo       |
|      | infertur contradictio.    |
| 160  | Contradixit presentibus   |
|      | diocesis presulibus       |
|      | ne super eum Galcerus     |
|      | ordinetur episcopus.      |
| 161  | Iras, lites, contraria    |
|      | quae intulit francigena   |
|      | pro electione sua         |
|      | quid enarrabo omnia?      |
| 162  | Statim causa utriusque    |
| 1024 | diffinita canonice        |
|      |                           |
|      | ab ipso archipresule      |
| 463  | et confratrum examine,    |
| 103  | Galcherus fit legitimus   |
|      | justis defensionibus      |
|      | et Manasses fit obvius    |
|      |                           |

<sup>1.</sup> Aucun autre document ne parle de cette lettre d'Urbain II. Elle ne nous est connue que par la relation très suspecte de notre chroniqueur anonyme. Nulle trace non plus ailleurs des lettres du même pape dont le résumé est donné plus bas (str. 168-170 et str. 171-174. — Comp. aussi plus bas la str. 210).

1. auctoritatibus. Dans le ms. auctoribus.

fideles et obnoxii.

ut Galchero episcopo ita corde et animo

Fit cunctis ammonitio

169

<sup>2.</sup> Cette consécration se fit avant le 15 juillet 1095, puisque à cette dernière date Urbain II écrivit à Lambert, évêque d'Arras, pour le citer au concile de Clermont, l'avertissant que l'évêque de Cambrai réclamait avec force contre l'acte qui avait séparé l'église d'Arras de celle de Cambrai (Gest. Lamberti, p. 754). Nous voyons, du reste, par la strophe suivante, que Gaucher fit son entrée à Cambrai pendant le temps pascal et, un peu plus bas (str. 179 suiv.), qu'il se mit aussitôt en devoir d'agir contre Lambert.

|       | obediant benevolo                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 170   | ut ex fideli gratia                                         |
|       | et pastor et grex valeat                                    |
|       | ad pastoris ovilia                                          |
|       | pervenire perpetua.                                         |
| 474   | Urbanus apostolicus                                         |
| 171   | et Remorum episcopus                                        |
|       |                                                             |
| 172   | missis legationibus<br>monent Robertum comitem <sup>1</sup> |
| 1 / 2 |                                                             |
|       | ut dimittat malitiam                                        |
|       | quam super Cameracensem                                     |
| . ~ ~ | irrogabat ecclesiam                                         |
| 173   | eique pacem conferat,                                       |
|       | immo pastorem diligat                                       |
|       | Galcerum et custodiat,                                      |
|       | honoret et sustineat.                                       |
| 174   | Quod si utrumque facere                                     |
|       | indignatur, facillime                                       |
|       | indignantem percutere                                       |
|       | minatur anathemate.                                         |
| 175   | Comes autem magnificus                                      |
|       | adquievit fallacius                                         |
|       | horum dilectionibus                                         |
|       | et preceptis et precibus.                                   |
| 176   | Tunc enim ob hec monita                                     |
|       | cessavit a malitia,                                         |
|       | sed non per longa tempora                                   |
|       | permansit haec concordia.                                   |
|       | Lor winger maco contoct and:                                |

<sup>1.</sup> Dans le ms. ce vers et le précédent se trouvent dans un ordre inverse (monent Robertum comitem missis legationibus), mais avec un signe qui indique la transposition.

177 Unde modo contraire ne videar matteriae hoc reservabo dicere in suo recto ordine.

Qualiter Galcerus a papa Urbano sit depositus et excommunicatus, et Manasses in loco ejus subrogatus vel restitutus.

Revertar ad pontificem 178 Galcerum venerabilem, qui reparare divisam hanc optabat ecclesiam 1. 179 Nam videns quod canonice valebat verba facere de Lamberto invasore hujus sancte aecclesiae. 180 Urbano apostolico suo mandavit nuntio ut statuat de Lamberto diem sibi certo loco. 181 Qui studio amabili. ipsi Galchero presuli

1. Toute la relation qui suit ne s'appuie évidemment que sur le témoignage de Gaucher. De ce chef seul elle est extrêmement suspecte, d'autant plus qu'on voit par toute la conduite de ce prélat qu'il ne se piquait pas d'une grande délicatesse à l'égard de ses adversaires. De plus, elle est contredite dans ses points essentiels par des documents publics et par le témoignage d'auteurs contemporains qui ne partagent pas la passion de notre chroniqueur. D'autres détails sont en opposition avec des faits notoires. Nous relèverons ces faussetés et ces invraisemblances à mesure qu'elles se présenteront dans le récit.

spondens adjutor fieri¹,
hinc in adventu Domini

denominat sibi diem
ad secundam dominicam²
atque apud Clarum Montem
dat loci certitudinem.

Mandavit quoque Lamberto,
Galcheri adversario,
ut sit diei posito
presto eodem termino³.

Jam Galcherum episcopum
nullum tenet periculum

- 1. Il est impossible de supposer une semblable promesse de la part d'Urbain II, en présence des démarches qu'il avait faites depuis environ trois ans pour effectuer la séparation de l'église d'Arras de celle de Cambrai. Les nombreuses lettres du pape à l'archevêque de Reims et à d'autres personnages, relativement à cette affaire, ne pouvaient être inconnues à Gaucher. Il en avait reçu lui-même une extrêmement catégorique à ce sujet (Gest. Lamberti, p. 753). Il ne pouvait donc en aucune manière espérer que cet énergique pontife reviendrait sur sa décision. D'ailleurs, Urbain II dit nettement, dans sa lettre du 15 juillet 1095, à l'évêque d'Arras, ce qui l'avait engagé à vouloir entendre dans le concile de Clermont les réclamations de Gaucher contre la séparation. L'évêque de Cambrai prétendait posséder un privilège émané de Rome qui devait l'empêcher (Ibid., p. 754). Or l'hypothèse de l'existence d'une pièce semblable constituait la seule réserve qu'Urbain eût jamais mise à l'exécution de son décret donné en faveur de l'église d'Arras (Ibid., p. 741, 742, 748).
- 2. Il y a ici encore une inexactitude. Le concile de Clermont fut convoqué, non pour le second dimanche de l'Avent (qui cette année 1095 tombait le 9 décembre), mais pour le jour de l'octave de S. Martin, c'est-à-dire pour le 18 novembre (*Ibid.*, p. 754), et il s'ouvrit en effet ce jour-là.
- 3. Cette lettre nous a été conservée. Nous l'avons déjà citée plusieurs fois. Elle est datée du 15 juillet 1095 (*Ibid.*, p. 754).

| 185 | quin vadat ad concilium ut ventum est ad terminum. Quem videns apostolicus suscepit, ut probavimus, simultatis amplexibus                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 186 | et osculis fallacibus.  Nam Lambertus ypocrita retro ad illum venerat : cui munus obtulerat,                                                       |
| 187 | orans ne ipsum destruat.<br>Attraxit papam litteris<br>verbisque deceptoriis,                                                                      |
| 188 | sed plus allexit loculis<br>muneribus plenissimis.<br>Temptatur tamen sepius<br>domni Galcheri animus                                              |
| 189 | si dare vellet amplius  Lambertinis muneribus.  Trecentas marcas argenti Urbanus dari petiit:                                                      |
| 190 | quas presul quod non tribuit,<br>jus habere non potuit <sup>4</sup> .<br>Cum enim cepit fieri<br>in conspectu concilii<br>clamor Galcheri presulis |
| 191 | de Lamberti injuriis, et cum fuit promulgatum quod contra jura canonum                                                                             |

<sup>1.</sup> Il est superflu de réfuter cette ridicule calomnie à l'adresse du pape Urbain II, qui continua avec tant de vigueur la lutte entreprise par ses prédécesseurs, et en particulier par S. Grégoire VII, contre la simonie.

|     | Urbanus ipsum Lambertum             |
|-----|-------------------------------------|
|     | statuerat episcopum,                |
| 192 | respondens papa duriter 1,          |
|     | clamavit : cessent canones          |
|     | quia omnes suae leges               |
|     | starent auctorizabiles.             |
| 193 | Ad hoc turbatus, turbidus           |
|     | Urbanus, fallax, impius,            |
|     | nequaquam apostolicus,              |
|     | sed magis apostaticus,              |
| 194 | Manasse statim imperat,             |
|     | nam ibi presens aderat,             |
|     | ut palam planctum faciat            |
|     | de electione sua.                   |
| 195 | Ob hoc ergo mirificum               |
|     | miratur turba presulum,             |
|     | in extasi stat omnium               |
|     | clericorum concilium <sup>2</sup> . |
| 196 | Consurgit, clamat Manasses,         |
|     | infert quod non legaliter           |
|     | domnus Galcherus pontifex           |
|     | <b>.</b>                            |

- 1. Il est probable en effet que le pape aura répondu assez durement à Gaucher, lorsque celui-ci, au lieu de produire, ainsi qu'il s'y était engagé (comp. plus haut, p. 33, not. 1), un document pontifical consacrant l'union de l'église d'Arras à celle de Cambrai, se borna à faire appel aux canons qui garantissaient d'une manière générale la stabilité des églises, canons auxquels le saint-siège pouvait évidemment déroger pour des raisons graves, comme il l'a fait de tout temps.
- 2. Cet étonnement, s'il s'était réellement produit, aurait de quoi surprendre. Il eût été fort étonnant, au contraire, que Manassès, qui avait protesté solennellement quelques mois auparavant contre la consécration de Gaucher (comp. plus haut, str. 159-165), n'eût pas porté sa cause devant le souverain pontife et le concile.

| 36  | GESTA                       |
|-----|-----------------------------|
|     | episcopatum obtinet.        |
| 197 | Nam electus canonice        |
|     | erat a clero et plebe       |
|     | Cameracensis patriae        |
|     | sine contradictione;        |
| 198 | sed super eum ceperat       |
|     | jura episcopalia            |
|     | Galcerus ex invidia         |
|     | et Symonis pecunia.         |
| 199 | Galcerum papa stimulat      |
|     | ut Manasse respondeat,      |
|     | uterque vero habeat         |
|     | concilium quod judicat.     |
| 200 | Presul Galcherus congruas   |
|     | postulavit indutias,        |
|     | qui ut Manasses taceat      |
| •   | causas refert legitimas.    |
| 201 | Ipse namque universo        |
|     | representat concilio        |
|     | et qualiter et quomodo      |
|     | venit in episcopio.         |
| 202 | Narrat gesta de omnibus     |
|     | que scripta sunt superius,  |
|     | quis scilicet fuit suus     |
|     | et Manasse introitus.       |
| 203 | Satis tamen pernotum est    |
|     | quia non umquam Manasses    |
|     | canonice electus est,       |
|     | ut ordo scriptus perhibet.  |
| 204 | Et si, quod verum non fuit, |
|     | electionem habuit           |
|     |                             |

quam in clamore protulit,

|     | Galcherus illi contrait             |
|-----|-------------------------------------|
| 205 | dicens : tota electio               |
|     | sub tali fit argumento              |
|     | quod cui det¹ imperator             |
|     | laudaretur a populo.                |
| 206 | Rex sibi donum fecerat <sup>2</sup> |
|     | et plebs omnis laudaverat           |
|     | quem Remensis ecclesia              |
|     | per Romanam sacraverat :            |
| 207 | ubi Manasses testibus               |
|     | episcopis quam pluribus             |
|     | fuit excommunicatus,                |
|     | nec loqui debet amplius.            |
| 208 | Hinc Galcherus Raginaldum           |
|     | pontificem Remensium                |
|     | et plures ibi astantium             |
|     | vocat in testimonium.               |
| 209 | Surgit presul Raginaldus            |
|     | hujus rei certissimus :             |
|     | cujus verbis veracibus              |
|     | non favet apostolicus.              |
| 210 | Preter hoc monstrat litteras        |
|     | Galcherus apostolicas,              |
|     | monstrat et sigilla sua :           |
|     | Urbanus negat omnia <sup>3</sup> .  |
|     | · ·                                 |

- 1. det. Ce mot est marqué dans le ms. au-dessus de la ligne.
- 2. Il est extrêmement improbable, pour ne pas dire plus, que Gaucher ait produit devant le concile, comme argument en sa faveur, le don que l'empereur lui avait fait de l'épiscopat. C'était tout juste ce qui devait inévitablement le faire condamner.
- 3. Le témoignage d'Urbain II est assurément plus recevable ici que celui de Gaucher, et on est amené par là à soupçonner que

211 Tunc causarum utriusque exaudito certamine jubet Urbanus facere judicium canonice.

Sed Galcherus ne tradito
fiat abjudicatio
exivit de concilio
facto nondum judicio.

213 Sic papa per judicium quorumdam, non per omnium, Manassem super Galcherum restituit ut electum<sup>1</sup>.

celui-ci avait trompé ses consécrateurs en produisant de fausses lettres du pape.

1. Rapprochons de ce récit passionné celui du Gesta Lamberti, et surtout celui d'un autre partisan de Gaucher, qui l'avait accompagné à Clermont, c'est-à-dire de l'auteur de la Chronique de Saint-André. Le premier dit simplement : Depositus est ibi judicio concilii Gualcherius Cameracensis episcopus ab omni sacerdotali atque episcopali officio; et si ulterius quolibet modo sedem Cameracensem occuparet, vinculo anathematis tam ipse quam fautores et adjutores sui innodati. Manasses autem sanctae Remensis ecclesiae archidiaconus, cui praedictus Gualcherius electionem et episcopalem Cameracensis ecclesiae benedictionem surripuit per invasionem et per manum Henrici excommunicati Imperatoris, adjudicavit sanctum concilium ut in Cameracensi ecclesia Manasses ordinaretur episcopus (Gest. Lamberti, p. 755). Dans la relation du second, on retrouve en substance la narration de notre anonyme, sauf les accusations de simonie contre Urbain II et les autres invraisemblances dont celui-ci l'a émaillée. Urbanus papa, dit-il, a Roma in Gallias deveniens, anno Dei Christi 1095, apud Arvernensem urbem, quae est Clarusmons, concilium innumerae multitudinis aggregavit..... Tunc Manasses stans in medio clamorem fecit de domno Walchero electioni suae injuste subintroducto, episcopatum videlicet Cameracensem sibi invasione detestanda usurpante, et ut uno verbo ejus utar, intrusit se, inquit, in meam electionem. Finito clamore et Walcheri'dicta responsione, admirati judices tandem simul in hoc concordantes protu-

| 214         | Galcherum post nec monuit  |
|-------------|----------------------------|
|             | auctoritas ut precipit,    |
|             | sed sicut ira suggerit     |
|             | cito excommunicavit.       |
| 215         | O Romana aecclesia,        |
|             | o sedes apostolica,        |
|             | quis unquam audit talia    |
|             | quae fecit hic apostata!   |
| 216         | Iste enim pro argento      |
|             | ex ipsius arbitrio         |
|             | tres posuit episcopos      |
|             | in uno episcopio.          |
| 217         | Oret omnis ecclesia        |
|             | summa Dei justitia         |
|             | ut ulciscatur scelera      |
|             | hujus turbantis omnia.     |
| 218         | Galcherus ad hanc turbatam |
|             | regrediens ecclesiam       |
|             | invenit sibi paratam       |
|             | processionem debitam.      |
| 219         | Sed quia illum tenuit      |
|             | dolor inestimabilis        |
|             | se glorianter recipi       |
|             | bene consultus noluit.     |
| <b>22</b> 0 | Mandat omnes in crastino,  |
|             | volens uti consilio,       |
|             |                            |

lere sententiam: primam scilicet electionem ratam, secundam vero, id est Walcheri, irritam esse debere. Porro Walcherus jam de concilio recesserat, quia nos qui cum eo ieramus, hac et illac auriculantes, tale ei judicium fore predixeramus. Data sententia, Manasses in ipsa sede Walcheri ut episcopus substituitur; Walcherus si se deinceps de episcopatu intermittat, excommunicatur (Chron. S. Andr., n. 19, p. 544).

| 40          | GEGER                                           |
|-------------|-------------------------------------------------|
|             | dicto de illo quomodo<br>sit actum in concilio. |
| 221         | Narravit enim omnia.                            |
|             | Sed cum clerus et plebs tota                    |
| ′           | <del>-</del>                                    |
|             | audit quod pro pecunia                          |
| 000         | distracta sit justicia,                         |
| 222         | Urbanum apostaticum                             |
|             | maledicunt, despiciunt                          |
|             | et ei non obediunt,                             |
|             | patri Galchero consulunt                        |
| <b>22</b> 3 | ne illi det obsequium                           |
|             | nec presuli Remensium                           |
|             | donec reddant ad integrum                       |
|             | Cameraci Attrebatum.                            |
| 224         | Quo per eos diffinito                           |
|             | et fide et sacramento                           |
|             | presul Galcherus divino                         |
|             | non cessat ab officio <sup>1</sup> .            |
| 225         | Sed hoc quidem consilium,                       |
|             | sicut agnovi postmodum,                         |
|             | pontifici in maximum                            |
|             | conversum est contrarium.                       |
| <b>22</b> 6 | Nam Fulco vicedominus                           |
|             | atque ille Amolricus,                           |
|             | quem captivum superius                          |
|             | dissolverat episcopus,                          |
| 227         | quam plures vero alii                           |
|             | istius urbis populi,                            |
|             |                                                 |

<sup>1.</sup> Cette conduite ouvertement schismatique dut sans aucun doute aliéner à Gaucher la meilleure partie du clergé et du peuple. Aussi ne le voit-on plus guère se soutenir que par la violence, et tant que celle-ci se faisait sentir.

|              | immo ejus episcopi          |
|--------------|-----------------------------|
|              | privati et domestici        |
| <b>228</b> . | inceperunt recipere         |
|              | legationes Manasse          |
|              | oblito quod nuperrime       |
|              | decreverant attendere.      |
| 229          | Mandabat enim grandia       |
|              | Manasses illis munera,      |
|              | scilicet municipia,         |
|              | villas, terras et predia;   |
| 230          | aurum, argentum, honores,   |
|              | res etiam multiplices,      |
|              | quae magis sunt amabiles    |
|              | apud avaros homines.        |
| 231          | Hec non mandat minoribus,   |
|              | sed magnis et potentibus,   |
|              | et his qui possunt melius   |
|              | et foris et interius.       |
| 232          | Mandat et illis omnibus     |
|              | qui vivere de raptibus      |
|              | et de venditionibus         |
|              | cunctis gaudent temporibus. |
| 233          | Manassem tales audiunt,     |
|              | suis promissis annuunt      |
|              | et jam sibi assentiunt¹     |
|              | et obedire cupiunt.         |
| 234          | Hinc agunt conventicula     |
|              | atque conciliabula,         |
|              | querunt execrabilia         |
|              | alterutrum consilia.        |
|              |                             |

<sup>1.</sup> assentiunt. Dans le ms. assensiunt.

collocutum adveniat.

Venit ad eos Manasses
in loco qui predictus est,
ubi Galcherus pontifex
tali modo venditus est.

### GALCHERI.

| 243 | Fulco libras sexaginta               |
|-----|--------------------------------------|
|     | et Amolricus triginta                |
|     | multique¹ multa alia                 |
|     | ob hec habent facinora.              |
| 244 | Propter datam pecuniam               |
|     | tunc affirmant francigenam           |
|     | multum secreto Manassem <sup>2</sup> |
| •   | in dominum et presulem.              |
| 245 | De quo receptis prediis,             |
|     | terris suis et fiodis,               |
|     | dant ei pactum fidei                 |
|     | quasi suo jam presuli.               |
| 246 | Monentque illum Manassem             |
|     | ut roget archipresulem               |
|     | totam post hanc ecclesiam            |
|     | imbannizare patriam.                 |
| 247 | Nam hoc erit occasio                 |
|     | de Galchero episcopo                 |
|     | ab honore expellendo,                |
|     | si positi sunt in banno.             |
| 248 | Perfecta sunt hec omnia :            |
|     | in banno est aecclesia               |
|     | et omnis ista patria                 |
|     | pro Galcheri infamia.                |
|     |                                      |

# De morte Raginaldi Remensis archiepiscopi.

Illis autem in diebus 249 defunctus est Raginaldus

- multique. Mots écrits dans le ms. au-dessus de la ligne.
   Manassem. Mot ajouté dans le ms. au-dessus de la ligne.

#### GESTA

| 250         | Remensium episcopus <sup>1</sup> . Cui successit alius in archiepiscopatu qui Manasses appellatur <sup>2</sup> equivoci avunculus |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 251         | Manasse de quo scribimus.  Hic archipresul etiam hanc in banno ecclesiam sic tenet propter Manassem                               |
| 252         | sicut invenit positam.  Hinc Galcheri episcopi colletantur malevoli, qui cogitatus animi                                          |
| <b>2</b> 53 | desiderabant perfici. Nam erant in angustiis, in laboribus plurimis,                                                              |
| 254         | diebus in consiliis,<br>noctibus in suspiriis,<br>scrutantes mente subdola<br>qua fronte, qua audacia                             |
| 255         | presul Galcherus valeat<br>ab hac expelli patria.<br>Audite rem mirabilem<br>et multum execrabilem,                               |

<sup>1.</sup> Le 21 janvier 1096, d'après la lettre du chapitre de Reims à Lambert évêque d'Arras (Recueil des Historiens de France, t. XV, p. 179). Le nouvel élu y est appelé Manasses praepositus ecclesiae nostrae.

<sup>2.</sup> L'élection de Manassès II suivit de très près la mort de son prédécesseur, puisque, après qu'elle eut été confirmée par le pape, ce prélat fut ordonné diacre la première semaine du carême, prêtre à la mi-carême, et enfin consacré évêque le dimanche de la Passion, 30 mars 1096 (*Ibid.*).

| 256         | cum propter hanc perniciem non evitent pontificem. Sed ante illum veniunt et quicquid agit consulunt, sibi locuntur, serviunt,     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 257         | cum eo potant, comedunt.  Verumtamen nec proinde, vel dum esca in corpore residebat, de presule                                    |
| 258         | non cessant maledicere.  Neque inceptum facinus remanebat ob aliud                                                                 |
| 259         | nisi ob hoc quod populus<br>non favet horum actibus.<br>Timebant enim pauperem<br>minoremque plebiculam,<br>quae amabat pontificem |
| 260         | propter pacem et requiem.  Ad quam semper laboravit ut valeret institui, nec illum umquam dilexit                                  |
| 261         | qui contra pacem extitit.  Propter quod bonum studium hunc presulem pacificum majores nonquam diligunt                             |
| 262         | quia pro velle nequeunt hunc et illum arripere, comparare et vendere, comedere et bibere                                           |
| <b>2</b> 63 | et omnino consumere.  Qua de causa nunc vindicta paratur sibi pessima                                                              |

|     | occasione sub illa          |
|-----|-----------------------------|
|     | quod eum excommunicat       |
| 264 | et sedes apostolica         |
|     | et Remensis aecclesia       |
|     | et inde habent maxima       |
|     | clericorum auxilia.         |
| 265 | Nam postquam sciunt clerici |
|     | quod insimul sunt conexi    |
|     | potentiores laici           |
|     | ad dedecus episcopi,        |
| 266 | omnes fere per similem      |
|     | connectuntur nequitiam      |
|     | ad pontificis ejusdem       |
|     | exhereditationem.           |
| 267 | Nam die quadam accidit      |
|     | quod archipresul Remensis   |
|     | suis mandavit litteris      |
|     | ut cessarent a divinis,     |
| 268 | nisi predictum Manassem     |
|     | reciperent in presulem      |
|     | et nisi darent debitam      |
|     | ei obedientiam.             |
| 269 | Quas presumentes sumere     |
|     | sine Galchero presule,      |
|     | presumpserunt et linquere   |
|     | servitium aecclesiae.       |
| 270 | Quo audito episcopus        |
|     | miratur de his actibus,     |
|     | se tamen offert omnibus     |
|     | positurum de talibus        |
| 271 | in eorum consiliis          |
|     | sicut in suis clericis      |
|     |                             |

atque fidelibus suis
tam fide quam sacramentis:

272 et quicquid consuluerint
ipse libenter fecerit,
si ei obedierint
et cantare presumpserint.

# De fuga clericorum Cameracensium.

273 Quod indignantes audire et respuentes facere, fero frementes furore et infinita rabie 274 sumpserunt in aecclesia sanctorum sancta corpora, volentes sanctuaria de hac auferre patria. 275 Sicut audivi dicere et ut probavi denique, sanctis arreptis temere et sine devotione 276 percussit Deus ideo terram grandi miraculo, expandens ymbres subito cum strepitu mirifico. 277 Currunt post eos famuli et milites episcopi: timent, fugiunt clerici, sanctos resumunt laici. 278 Sic homines pontificis retulerunt aecclesiis sanctos, percussis plurimis

| <b>279</b> , | dedecorose clericis.  Condoluit episcopus de tot inversionibus, de clericis enormibus            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 280          | et sibi resistentibus.  Quibus tamen congregatis in templo beatissimi confessoris Gaugerici      |
| 281          | ut in loco refugii  mandavit presul denuo,  commonuitque tercio  ne cessent ab officio           |
| 282          | impiorum consilio, sed in urbe remaneant aecclesiisque serviant atque sibi sicut debent          |
| 283          | fideliter obediant.  Per malorum consilium hoc respuentes iterum                                 |
| 284          | tantum rogant episcopum ut donet eis licitum quo valeant liberrime ab urbe foras pergere         |
| 285          | et sine offensione<br>corporis et pecuniae.<br>Dat presul hanc licentiam<br>ut sua tute habeant, |
| 286          | sive sibi remaneant<br>sive ab urbe exeant.<br>Tunc abierunt clerici                             |

<sup>1.</sup> commonuitque. Le copiste avait d'abord écrit communuitque.

Remorum archipresuli nuntiantes quod Galcheri destructio episcopi

in promptum est si Manassem benedicat in presulem.

Nam si hoc facit, debitam sibi obedientiam

288 omnes clamant impendere et Galcherum relinquere : spondent servire Manasse et Galchero resistere.

Quorum tandem consilio fit ab archiepiscopo non spectante in futuro Manasse consecratio<sup>4</sup>.

- 1. Cette consécration avait été fixée par l'archevêque Manassès à l'octave de la Pentecôte (8 juin 1096) (Rec. des Hist. de Fr., t. XV, p. 181; Manass. arch. Remensis epist. ad Lambertum Atrebat.); mais elle fut différée à cause de l'absence du comte de Flandre, et l'administration de l'église de Cambrai fut confiée en attendant par le même archevêque à l'évêque d'Arras (Ibid., Ejusdem epist. ad clerum et populum Camerac.). Nous ne trouvons pas d'autre indication expresse pour la date de la consécration de l'évêque de Cambrai Manassès. Pour la déterminer, au moins approximativement, il ne nous reste que les dates des diplômes ou chartes de donation émanés de cet évêque. Nous n'avons pas à nous occuper ici des trois diplômes, assez suspects du reste, qui portent la date de 1095 (Le Carpentier, Hist. de Cambray, IVo part. (Preuves), p. 13, et Le Glay, Gloss. topogr. de l'anc. Cambrésis, p. 21). Les autres sont au nombre de onze, dont voici la liste par ordre chronologique, avec la transcription textuelle des dates respectives :
- 1. 1096. En faveur de l'abbaye de Grammont. Hoc autem factum est anno Dominicae Incarnationis millesimo nonagesimo sexto (Miraeus, Op. dipl., t. I, p. 165).
  - 2. 1097. En faveur de l'abbaye de Saint-Aubert. Actum hoc est

## 290

# Surgit pena super penam laborque super laborem

anno incarnationis dominice M XC VII, indictione V (Duvivier, Recherches sur le Hainaut ancien, p. 473).

- 3. 1098. En faveur de l'abbaye d'Anchin. Actum et confirmatum Remis in praesentia domni Manasse Remorum archiepiscopi; recitatum et confirmatum in concilio Cameracensi, anno dominicas incarnationis M. IC. VIII, indictione VI, regnante Philippo rege Francorum gloriosissimo, anno regni ejus IIIV, pontificante domno Manasse Cameracensium episcopo, anno pontificii ejus secundo. Original, scellé du sceau de l'évêque, fonds de l'abbaye d'Anchin, aux archives du département du Nord, à Lille (Duvivier, p. 477).
- 4. 1098. En faveur de l'abbaye de Liessies. Ne quis autem homo donum meum alienis usibus... mancipare conetur..., in prima synodo, quam Cameraci tenui,... recitari precepi, istamque cartam sigilli mei impressione roboravi... Hoc autem actum est anno dominice incarnationis M<sup>\*</sup> XC<sup>\*</sup> VIII\*, indictione V<sup>\*</sup> [VI\*], predicti quidem pontificis anno tercio (Duvivier, p. 476).
- 5. 1098. En faveur de l'abbaye de Crespin. Actum est hoc Cameraci Mo XCVIII anno incarnationis dominice, indictione VIa, concurrente IIIIo, epacta XVa, pontificatus vero domini Manasse IIIIo (Duvivier, p. 480).
- 6. 1098. En faveur de l'abbaye d'Eenham. Actum est autem hoc anno Dominicae incarnationis millesimo nonagesimo octavo, indictione VI, praesulatus domini Manasses III anno (Van Gestel, Hist. archiepiscopatus Mechlin, t. II, p. 208).
- 7. 1098. En faveur de l'abbaye d'Afflighem. Anno incarnationis millesimo nonagesimo octavo, indictione VI, presulatus vero domini Manasse III (A. Wauters, Hist. des environs de Bruxelles, t. I, p. 461).
- 8. 1098. En faveur des chanoines de la cathédrale de Cambrai, donation de l'autel de Wetteren et de ses dépendances. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini I. IC. VIII, regni vero Heinrici imp. ILV, presulatus domni Manasse III, indictione VI (Le Glay, Glossaire topogr. de l'anc. Cambrésis, p. 25. N'ayant pu me procurer le livre de Le Glay, j'ai cité ce diplôme et le suivant d'après les indications de M. A. Wauters, Table chronol. des diplômes, etc., p. 612 et p. 616).
- 9. 1100. Même objet. Actum est autem hoc Cameraci in synodo in basilica sancte Marie habita anno ab incarnatione Dominica MC,

| 291 | contra Galcherum presulem<br>ob consecratum Manassem.<br>Attamen imperterritus<br>stans Galcherus episcopus,<br>non cessavit pacificus |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292 | a sanctae pacis actibus.  Quamvis laborent perfidi ad malum suum plurimi,                                                              |
| 293 | bonum tamen operari<br>studet in virtute Domni.<br>Qui inter hoc contrarium<br>Osgih obsedit castellum                                 |
| 294 | quod erat forte nimium<br>vallo turrique lapidum.<br>In quo manebat optimus<br>miles quidam Gozewinus <sup>1</sup> ,                   |

indictione VI [VIII], presulatus domni Manasse IIII (Le Glay, ibid., p. 26).

10. 1103. En faveur de l'abbaye de Liessies. Hoc autem factum est anno dominice incarnationis M° C° III°, indictione XI. Actum Remis, V° Kalendas martii, anno VI° predicti pontificis (Duvivier, p. 487).

11. 1103. En faveur des chanoines de Condé. Actum est hoc anno millesimo centesimo tertio, indictione XI, pontificatus vero domini Manassis VI (Miraeus, Op. dipl., t. I, p. 675).

Les dates de neuf de ces diplômes (nº 1, 3, 4, 6-11) amènent à fixer la consécration de Manassès au mois de juin ou juillet 1096. Un seul (nº 5) fait concorder l'année 1098 avec la quatrième de l'épiscopat de cet évêque; mais il est à remarquer que nous n'avons de ce diplôme qu'une copie, peut-être même de seconde main, et l'on sait que les chiffres III et IIII étaient souvent substitués l'un à l'autre par les copistes.

1. Gossuin d'Oisy, que Baudouin d'Avesnes qualifie mal à propos de châtelain de Cambrai, épousa Agnès, fille d'Anselme de Ribemont, et succéda, en 1106 ou 1107, à son oncle Thierry dans

|             | ejusdem consanguineus         |
|-------------|-------------------------------|
|             | presulis et vir ligius.       |
| <b>2</b> 95 | Sed tamen sibi proinde        |
|             | noluit presul parcere,        |
|             | hanc terram volens mittere    |
|             | et paci et concordiae.        |
| 296         | Îllud etenim castellum        |
|             | ad dampnum erat omnium        |
|             | rusticorum et civium          |
|             | sibi circummanentium.         |
| 297         | Ubi tamdiu perstitit          |
|             | et tam longe pernoctavit      |
|             | donec illi subjugari          |
|             | et vis et fames arguit.       |
| 298         | Quod vi et fame redditum      |
|             | prostravit ad terram totum;   |
|             | captis dedit arbitrium        |
|             | vivendi propter Dominum.      |
| 299         | Prostravit duo alia.          |
|             | presul Galcherus oppida,      |
|             | Buzegniis et Buzeias          |
|             | pecuniarum lancea.            |
| 300         | Destruxit enim omnia          |
|             | rura, casas et oppida         |
|             | huic terrae nocentia          |
|             | aut per vim aut per munera.   |
| 301         | Placet multum episcopus       |
| - • •       | et magnis et minoribus        |
|             | de tot castrorum casibus      |
|             | at the outsit of all outsides |

la seigneurie d'Avesnes dont il porta depuis le nom (Balduin. Avesn., p. 291. — Comp. Gislebert. Mont., p. 501; Michaux, Chron. hist. des seigneurs d'Asvesnes, p. 17 sqq.).

#### GALCHERI.

| 302 | hic dictis et superius.  Nam illum hinc episcopum magnificant, benedicunt |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|     | et gratiant et diligunt                                                   |
| 303 | hi etiam qui odiunt.  Fecit post haec quam citius                         |
| อบอ | ultionem episcopus                                                        |
|     | de clericis euntibus                                                      |
|     | Remis ad suum dedecus.                                                    |
| 304 | Prebendas illis abstulit,                                                 |
| 304 |                                                                           |
|     | possessiones diruit :<br>quorum honores ceteris                           |
|     |                                                                           |
| 305 | sibi subjectis contulit.<br>Hic ad istam aecclesiam                       |
| อบอ |                                                                           |
|     | clerici qui remanserant                                                   |
|     | per eundem pontificem                                                     |
| 000 | Dei agunt servitutem.                                                     |
| 306 | Quos presul sepe visitat,                                                 |
|     | servire Deo incitat                                                       |
|     | quantumque potest adjuvat                                                 |
|     | et in rebus multiplicat.                                                  |
| 307 | Qui quatuor altaria                                                       |
|     | de Cantengh et de Rihwia,                                                 |
|     | de Wanbaizs et de Wethria                                                 |
|     | dedit eis et alia.                                                        |
| 308 | Tunc aliquanto tempore                                                    |
|     | mansit huic aecclesiae                                                    |
|     | et amor cum solamine                                                      |
|     | et pax cum plenitudine.                                                   |
| 309 | Quod clerici cum audissent                                                |
|     | qui jam Remis abierant,                                                   |
|     | tam temere ecclesiam                                                      |
|     |                                                                           |

| 54  | GESTA                        |
|-----|------------------------------|
|     | se reliquisse condolent.     |
| 310 | Cum vident istos crescere    |
|     | et redditus aecclesiae,      |
|     | et illos sua perdere         |
|     | aliisque succedere,          |
| 311 | contristantur et penitent    |
|     | quod umquam propter Manassen |
|     | ecclesiam dimiserant         |
|     | et honores perdiderant.      |
| 312 | Quid illi tandem faciunt?    |
|     | ad Galcherum episcopum       |
|     | fere omnes jam redeunt,      |
|     | ejus amorem repetunt.        |
| 313 | Querunt misericordiam,       |
|     | orant ut eis propriam        |
|     | redire ad ecclesiam          |
|     | laudet per suam gratiam.     |
| 314 | Laudat presul ut redeant     |
|     | ecclesiisque serviant        |
|     | atque sua rehabeant          |
|     | sicut prius tenuerant.       |
| 315 | Sic ad illum regressi sunt   |
|     | condonatorem scelerum        |
|     | qui fatentes perjurium       |
|     | sibi rejurant iterum         |
|     | fidem et adjutorium.         |
| 316 | Diliguntur a presule         |
|     | scripturae cohortamine       |
|     | que docet omnes tamquam se   |
|     | inimicos diligere.           |
| 317 | Simulant autem clerici       |
|     | amorem ferre presuli,        |
|     |                              |

#### GALCHERI.

obedire ut filii, servire ut domestici. Sed sathan qui domes

318

Sed sathan qui domesticam semper odit concordiam item movit malitiam inter eos et presulem.

# Qualiter Cameracenses Galcherum refutaverunt.

Annus enim preteriit<sup>1</sup> 319 quo fides facta viluit et sacramentum corruit quod simul factum extitit. Nam illi ministerium 320 vilificantes divinum secum contra episcopum excommoverunt populum. Tunc clerus et plebis turba 321 in presulis presentia sibi sub mente subdola verba dixerunt talia: Galchere noster domine, 322 te de christianitate sicut rebellem Romanae et Remensi aecclesiae 323 expectare ulterius non debemus nec volumus et te inde diffidimus. Vade ergo quam citius

1. preteriit. Dans le ms. preterit.

| •••         |                            |
|-------------|----------------------------|
| 324         | ad tuum magisterium,       |
|             | tuum querens officium;     |
|             | sed si non habes divinum,  |
|             | ad nos non agas reditum.   |
| 325         | Quod cum audit episcopus,  |
|             | exhorret esse traditus     |
|             | timetque mori penitus      |
|             | pro omnium clamoribus.     |
| 326         | Timet et non immerito,     |
|             | nam de illo solummodo      |
|             | non est facta traditio     |
|             | sed multiplex venditio.    |
| 327         | Probaveratque omnia,       |
|             | probra, lites et odia      |
|             | et mala queque altera      |
|             | preter mortis pericula.    |
| <b>32</b> 8 | Hoc autem ne tunc fieret   |
|             | inducias precatus est      |
|             | querendi quod divinum est, |
|             | ut vel sic mortem fugeret. |
| <b>329</b>  | Servavit Deus presulem     |
|             | qui vult perire neminem,   |
|             | cum juxta petitionem       |
|             | impetrasset licentiam.     |
|             |                            |

# De profectione Galcheri ad imperatorem.

| 330 | Mox infra diem tercium    |
|-----|---------------------------|
|     | fugit presul ad dominum   |
|     | et ad suum advocatum      |
|     | imperatorem Henricum.     |
| 331 | Quae facta sunt renuntiat |

|     | illumque inde obsecrat                |
|-----|---------------------------------------|
|     | et arguit et increpat                 |
|     | justiciam ut faciat.                  |
| 332 | Jam sibi quantum placuit              |
|     | Galcherum rex detinuit :              |
|     | sed inter hec quod accidit            |
|     | nulli mirari sufficit.                |
| 333 | Nam clerici et laici                  |
|     | non servantes jura regis              |
|     | neque statum imperii                  |
|     | neque decus episcopi,                 |
| 334 | in hanc regis civitatem               |
|     | introduxerunt Manassem,               |
|     | quem longe ante fecerant              |
|     | super Galcherum presulem.             |
| 335 | Ingressus ita postmodum               |
|     | per clerum et per populum             |
|     | et eorum consilium                    |
|     | hic celebravit synodum <sup>1</sup> . |
| 336 | Per idem tempus Manasses              |
|     | ille ut novus pontifex                |
|     | novos hic agens ordines               |
|     | actus confinxit celebres.             |
| 337 | Qui hic sub tribus mensibus           |
|     | mansit aut paulo amplius,             |
|     | quod suis dat fidelibus               |
|     | tollens Galcheriensibus.              |
|     |                                       |

<sup>1.</sup> Ce synode eut lieu en 1098, ainsi que l'attestent les dates de trois diplômes (Comp. plus haut, note à la str. 289, n° 3, 4, 5). — Le diplôme de 1100 (*ibid.*, n° 9) ne semble devoir être regardé que comme une transcription du précédent (n° 8): l'erreur qu'on y trouve dans le chiffre de l'indiction confirme cette hypothèse.

58

# De fuga Manasse et receptione Galcheri infra urbem.

| <b>3</b> 38 | Hic ergo dum sic agitur      |
|-------------|------------------------------|
|             | fama sparsim extenditur      |
|             | quod cum regis principibus   |
|             | Galcherus jam regreditur.    |
| 339         | Quod ut audivit Manasse      |
|             | exit urbem velociter         |
| •           | et Galcherus receptus est    |
|             | et Lotharingi 1 principes    |
| 340         | qui hic a rege Henrico       |
|             | transmissi erant ideo        |
|             | ut perprobarent quomodo      |
|             | suo erant episcopo           |
| 341         | Galchero Cameracenses,       |
| U#1         | •                            |
|             | qui maligni, qui fideles,    |
|             | quive sibi repugnantes       |
|             | et qui magis amabiles        |
| 3 <b>42</b> | Preceptum fuit omnibus       |
|             | a legatis regalibus          |
|             | ut qui ei non subduntur      |
|             | pro hostibus habeantur.      |
| 343         | Istud edictum Cesaris        |
|             | cum auditur a clericis,      |
|             | hic remanserunt alii         |
|             | se subtraxerunt alteri.      |
| 344         | Hic ergo remanentium         |
|             | presul Galcherus omnium      |
|             | Proper description outliness |

<sup>1.</sup> Comp. Introduction, num. 23.

| 345         | rogat fidem, sacramentum<br>et etiam hominium.<br>Quicquid petit episcopus<br>fecit clerus et populus<br>sibi coram principibus |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 346         | nullis contradicentibus.  Sed quid valent haec talia, tot scilicet sacramenta, cum retro dicant omnia                           |
| 347         | non adesse legalia?  Non enim magis ideo Galchero sunt episcopo obedientes animo                                                |
| 348         | nec fideles in aliquo.  O mira gens et pessima, quae te tenet dementia, quae non servas juramenta                               |
| <b>34</b> 9 | nec humana nec celica? Si hodie astringeris sacramentorum vinculis, cras exlex, detestabilis                                    |
| 350         | cunctorum non memineris.  Tantum ergo nefarium et tam frequens perjurium non modice turbaverunt regnum et sacerdotium.          |

### Quod Robertus comes Flandrensis Cameracenses valde afflixit.

354 Sub illo enim¹ tempore

1. enim. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

352

Robertus comes Flandriae, vir de magna potestate, homo de multo milite, propter cleri discordiam plebisque dissonantiam contra Henricum cesarem istam invasit patriam<sup>1</sup>.

1. Cette expédition eut lieu en 1101. La date est expressément marquée dans la Chronique de S. Bertin, par Jean d'Ypres (Joan. Iper., p. 460). On remarque, à la vérité, en cet endroit même une double méprise. Le nom de Tournai s'y trouve mis au lieu de celui de Cambrai, peut-être simplement par une erreur de copiste, et, ce qui est plus grave, il y est dit que ce fut dans cette même année 1101 que le comte Robert II revint de terre sainte. Or ce retour est marqué à l'année 1100 dans la plupart des autres chroniques, telles que les Annales de Saint-Pierre du mont Blandin près Gand (Annal. Blandin. Mon. Germ. SS., t. V, p. 27), celles de Vormezeele près Ypres (Annal. Formosel., ibid., p. 36), et les additions à la Chronique de Sigebert dues aux moines d'Anchin (Sigebert. Auctar. Aquicinct., p. 395). Les Annales d'Anchin disent même avec plus de précision que Robert déposa dans ce monastère, le 20 juin 1100, le bras de saint Georges, qu'il avait rapporté de l'Orient (Annal. Aquicinct., p. 503). Malgré cette double erreur et le peu d'autorité que peut sembler avoir ici Jean d'Ypres, qui écrivait sa chronique environ 250 ans plus tard, il nous paraît certain qu'il a donné la véritable date de l'entreprise de Robert, ainsi que nous allons le montrer à l'aide d'autres documents contemporains de l'événement. En effet, les nombreux annalistes de cette époque sont unanimes à rapporter à l'année 1102 l'expédition de l'empereur Henri IV contre le comte de Flandre (voir plus bas la note à la str. 388), provoquée par les plaintes des Cambrésiens et particulièrement de Gaucher, dont il est parlé plus bas str. 388 et suiv. Or cette expédition avait été précédée de l'occupation d'une bonne partie du Cambrésis par le comte Robert. A la suite de ce premier succès, celui-ci avait élevé un château fort à Marcoing, pour ainsi dire aux portes de Cambrai, et continuait à molester de là les habitants de la ville, en empêchant d'y introduire les denrées nécessaires à leur subsistance (str. 351-361). Fatigués de ces vexa-

### 353 Cui presul per litteras Remensium mandaverat

tions et ne voyant pas arriver de secours du côté de l'empereur, les bourgeois menacent Gaucher d'abandonner la garde de la ville (str. 362, 363). L'évêque se plaint vivement à la cour impériale de l'abandon où on le laisse et obtient un secours de six cents lances, dont deux cents sont fournies par le comte de Louvain et trois cents par l'évêque de Liège : l'empereur annonce en même temps qu'il viendra bientôt lui-même avec des forces plus considérables (str. 364-366). L'arrivée de ce secours suspend pour un temps les entreprises de Robert; mais le danger reparut après le retour des chevaliers étrangers dans leur patrie, et bientôt on parla à Cambrai d'ouvrir les portes à l'envahisseur (str. 367-369). Les principaux bourgeois, mieux avisés, profitèrent de l'occasion pour arracher à l'évêque une charte de commune (str. 370-385) et montrèrent dès lors plus de détermination à continuer la résistance jusqu'à l'arrivée de l'empereur (str. 386, 387). L'empereur arriva enfin (str. 388) avec des forces de beaucoup supérieures à celles du comte de Flandre et s'empara successivement de cinq des châteaux forts appartenant à ce dernier (str. 389-393). Les rigueurs de la mauvaise saison l'empêchèrent de pousser plus loin ses succès (str. 394, 395). Il retourna en Allemagne, promettant de revenir après l'hiver avec une armée considérable (str. 396, 397). Après son départ, le comte de Flandre tente un coup de main sur Cambrai, mais il échoue (str. 401-404) et, à la demande des bourgeois, il leur accorde une trêve jusqu'en septembre (1103), moyennant l'engagement pris par eux de lui ouvrir leurs portes, s'ils ne reçoivent de l'empereur en temps convenable un secours efficace (str. 405-414); puis ayant appris le retour prochain de l'empereur (str. 415) et les grands préparatifs que celui-ci avait faits pour cette expédition (str. 398), il se résout à se réconcilier avec lui et obtient la paix à des conditions très avantageuses. L'accord se fait à Liège, ainsi que nous le verrons plus bas, le 29 juin 1103. En récapitulant ainsi la suite des faits, on voit qu'il n'est guère possible de supposer que ceux qui ont précédé le retour de l'empereur en Allemagne aux approches de l'hiver de 1102, — à compter depuis l'entrée du comte de Flandre dans le Cambrésis, — puissent avoir eu lieu dans le cours d'une seule campagne et qu'il faut mettre les premiers succès de Robert II dans l'année 1101. Du reste, un document bien connu me semble complètement trancher la question. C'est la lettre du ut Cameracum destruat
ob animae remedia,
totumque frangat populum
qui consolatur Galcherum,
ut frangeret gentilium
synagogam vel ydolum.
Tali ergo sub monitu
cum maximo exercitu
venit comes frequentius
in his predatum partibus.
Cum predarum frequentia
multa fecit incendia

pape Pascal II au comte de Flandre, dans laquelle il le félicite d'avoir, après son retour de la terre sainte, réduit par la force les schismatiques de Cambrai et l'engage à tourner maintenant ses armes contre ceux de Liège (Rec. des Hist. de Fr., t. XV, p. 25). Cette lettre est datée du 21 janvier, mais elle ne porte pas d'indication d'année, et l'on a hésité jusqu'ici entre 1102 et 1103. Martene et Durand (Ampliss. collect., t. I, p. 588) avaient adopté la date de 1102; Brial (Rec. des Hist. de Fr., t. XV, p. 25) et Jaffé (Reg. RR. PP., p. 485, n. 4432), 1103. M. Alph. Wauters (Table chronol. des dipl., t. II, p. 8) s'est prononcé de nouveau pour 1102, et à bon droit. En effet, la lettre de Pascal a été écrite à la suite des succès militaires du comte de Flandre dans le Cambrésis et lorsque ces succès semblaient bien décisifs et stables. Elle n'a pu l'être, par conséquent (et surtout le pape n'a pu engager Robert à se tourner maintenant contre Liège), pendant l'hiver de 1102 à 1103, après les revers qu'il venait d'éprouver de la part de l'empereur pendant la campagne de 1102 et tandis que ce dernier préparait une nouvelle expédition, plus formidable que la précédente, où il se proposait d'attaquer la Flandre par terre et par mer. Encore moins est-il permis de supposer une année postérieure à la réconciliation du comte avec l'empereur Henri IV. Dès lors la date du 21 janvier ne permet plus d'hésitation. C'est bien le 21 janvier 1102 que la lettre a été écrite, et par conséquent c'est bien en 1101 que Robert II est entré dans le Cambrésis.

| 357 de terrarum cultoribus atque de mulieribus, de equis, vaccis, ovibus,                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| immo de bonis omnibus.  358 Fecit viros et feminas, tam pupillos quam viduas, mendicare per proximas                            |
| urbes¹ et per extraneas.  359 Sic ruribus dissipatis fugatisque agricolis ut ista urbs continuis                                |
| premeretur angustiis, 360 firmavit comes oppidum apud villam Marchonium sic urbi ante positum                                   |
| quod sibi tollit exitum,  364 tollitque foris omnia hujusmodi venalia,                                                          |
| panem, carnem, sal, nemora, vinum, fructus et cetera.  362 Cum ergo cives undique vident hostes affluere nec aliquem succurrere |
| de imperatoris parte,  363 ante Galcherum presulem negant urbis custodiam nisi perquirat aliquem qui retro fuget comitem.       |

<sup>1.</sup> urbes. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

### De succursu imperatoris.

| 364 | Tunc presulis conquestibus  |
|-----|-----------------------------|
|     | imperator excitatus         |
|     | succursum misit protinus    |
|     | de sexcentis militibus.     |
| 365 | Comes ille Lovanensis       |
|     | prius ducentos tenuit       |
|     | et pontifex Legiensis       |
|     | post hic trecentos habuit.  |
| 366 | Mox mandat rex se venire    |
|     | atque urbi succurrere,      |
|     | immo Robertum Flandriae     |
|     | viriliter repellere.        |
| 367 | Sed succursu hoc regresso   |
|     | expectabatur denuo          |
|     | ab isto parvo populo        |
|     | civitatis perditio.         |
| 368 | Urbs enim est pauperrima    |
|     | de plebe, de militia,       |
|     | et eisdem non aderat        |
|     | alterutrum fidutia.         |
| 369 | Nam quidam dicunt invicem : |
|     | Cur patimur longam mortem?  |
|     | Recipiamus comitem          |
|     | et habeamus requiem.        |
| 370 | Hoc cives moti dubio        |
|     | quesierunt episcopo         |
|     | Galchero suo domino         |
|     | ut pro ejusdem commodo      |
| 371 | omnes illos communiter      |
|     |                             |

|     | conjurare permitteret,                  |
|-----|-----------------------------------------|
|     | quia urbem non aliter                   |
|     | neque se¹ ipsos proteget.               |
| 372 | Presul videns periculum                 |
|     | super hoc dolet nimium;                 |
|     | laudat tamen conjurium                  |
|     | propter urbis suffragium <sup>2</sup> . |
| 373 | Sed quod jurant episcopo                |
|     | nolo quidem ullo modo                   |
|     | preterire silentio.                     |
|     | Hec enim est juratio :                  |
| 374 | Nos omnes cives insimul                 |
|     | per sanctos Dei juramus                 |
|     | et per fidem promittimus                |
|     | et per cartam confirmamus               |
| 375 | quod Galcherum fidelius                 |
| 0.0 | episcopum servabimus                    |
|     | de vita, de membris ejus,               |
|     | de honore presulatus                    |
| 376 | <u>-</u>                                |
| 370 | regi Henrico quamdiu,                   |
|     | quinimmo filio ejus                     |
|     | atque eorum omnibus                     |
|     | Romanis successoribus                   |
| 377 | in jus adesse poterit,                  |
|     | ut sui judicaverint                     |
|     | fratres et coepiscopi                   |
|     |                                         |

1. se. Dans le ms. ce mot au-dessus de la ligne.

<sup>2.</sup> C'est le second essai d'établissement d'une commune fait à Cambrai. Le premier eut lieu en 1076 ou 1077, au commencement de l'épiscopat de Gérard II (Gest. Gerardi II, c. 2, p. 498); il avorta aussitôt. Cette seconde fois la commune se soutint pendant cinq ans. Elle fut abolie par l'empereur Henri V en 1107 (v. plus bas str. 548-551).

| 00  | OBDIA                               |
|-----|-------------------------------------|
|     | Lotharingi imperii <sup>1</sup> .   |
| 378 | Juramus et hoc denique              |
|     | nos pro ch <del>r</del> istianitate |
|     | Remensium aecclesiae                |
|     | numquam sibi deficere,              |
| 379 | neque inter nos monachum            |
|     | nec abbatem nec clericum            |
|     | consentire nec laicum               |
|     | qui sit contra episcopum;           |
| 380 | immo illum expellere                |
|     | ab urbe cum dedecore                |
| •   | qui de ipso inhoneste               |
|     | audebit verba facere,               |
| 384 | et recipere neminem                 |
| •   | de clericis extra urbem             |
|     | qui sunt contra pontificem          |
|     | nisi per suam gratiam.              |
| 382 | Et de presulis legibus,             |
|     | de consuetudinibus                  |
|     | ut fuerunt antiquitus               |
|     | suis predecessoribus                |
| 383 | nec quicquam supercrescere          |
|     | nec ad minus descendere             |
|     | juramus eo vivente                  |
|     | et successorum tempore.             |
| 384 | Preter jura episcopi                |
|     | quae jurat cetus populi             |
|     | hic necesse non affuit              |
|     | singulatim interseri;               |
| 385 | sed quod jurant episcopo            |
| 900 | sea quou jurant episcopo            |

<sup>1.</sup> Comp. Introduction, num. 23.

hic interscripsi ideo ut sciant omnes quomodo servaverunt in futuro.

386

Conjurati verumtamen per majorem fiduciam juvant Galcherum presulem contra Robertum comitem,

387

et expectant fideliter donec cesar adveniret Henricus rex videlicet qui se ultum occurreret.

#### De adventu imperatoris in hanc terram.

Wenit tandem¹ rex Henricus, imperator egregius et miles potentissimus venit in istis partibus.

Intravit terram comitis cum grege fortitudinis²: cui comes non potuit

resistere nec debuit.
390 Nam homo regis³ aderat

- 1. En 1102, au témoignage d'un grand nombre d'Annales contemporaines (Annal. Augustani, Mon. Germ., SS. t. III, p. 135; Laubienses, ibid., t. IV, p. 22; Leodienses, ibid., p. 29; Ottenburani, ibid., t. V, p. 8; Elnonenses, ibid., p. 14; Aquicinctini, ibid., t. XVI, p. 503; Aquenses, ibid., p. 685; Sigebertus, ibid., t. VI, p. 368; Annalista Saxo, ibid., p. 737). Les Annales de Vormezeele seules marquent cette expédition à l'année 1103 (ibid., t. V, p. 36).
- 2. Avec une armée de 7000 hommes, suivant la Chronique de Saint-André (Chron. S. Andr., c. 23, p. 545).
  - 3. Le comte de Flandre était vassal de l'empire pour la princi-

et per stulta consilia regnum suum invaserat et male dissipaverat. 394 Rex ergo sicut equitat cum regali militia cadunt ante se castella vi aut timore omnia. 392 Cadunt quinque per numerum, videlicet Marchonium, Paluels et Inceium. Esclusa et Bulchenium. 393 Sed Exclusa vi, assultu, ense, igne consternitur, occisis, captis pluribus de comitis militibus<sup>1</sup>. 394 Transisset rex inantea nisi equis contraria esset terrae fragilitas et hyemis asperitas; 395 et tantus grex militiae non poterat equitare

pauté d'Alost et aussi pour quelques terres situées sur la rive gauche de l'Escaut (le pays de Waes et les Quatre-Métiers), conquises au x° siècle par l'empereur Othon le Grand.

1. La Chronique de Prum donne au sujet des avantages remportés par l'empereur quelques détails qu'on ne trouve pas dans les autres documents contemporains: Heinricus imperator, dit-elle, cum exercitu terram Ruperti comitis Flandrensis intrat, castrum Bolzain cum multis aliis castellis capit et incendit et firmissimum castrum Sclusam expugnat et incendit, multis captis et paucis occisis. Rupertus victoriae Imperatoris invidens, sua ipse munitissima castella comburit, scilicet Inci, Bapalmas, Demeis, Marcoin, quae ipse construxerat contra Cameracum (Recueil des Histor. de France, t. XIII, p. 727).

pro pluvia, pro grandine, pro venti magnitudine.

# De regressu imperatoris ad propria.

| 396 | Rex post preclara opera                 |
|-----|-----------------------------------------|
|     | per nos agens itinera                   |
|     | cum laude, cum victoria                 |
|     | regressus est ad propria.               |
| 397 | Fecit jurare postmodum                  |
|     | magnum valde exercitum                  |
|     | ad herbam¹ statim facturum              |
|     | in Flandrias retrogradum.               |
| 398 | Se rex potenter reparat,                |
|     | struit naves non modicas,               |
|     | tam per mare quam per terras            |
|     | volens intrare Flandrias.               |
| 399 | Sed hoc cives Cameraci                  |
|     | hoc nequeunt prestolari                 |
|     | cum a rege sint relicti                 |
|     | sine spe adjutorii.                     |
| 400 | Comitem enim leserat                    |
|     | et ad iram commoverat :                 |
|     | inde timent ne redeat                   |
|     | et per vim eos capiat.                  |
| 401 | Quod totum fere accidit :               |
|     | comes enim noctu venit,                 |
|     | urbem istam subintravit,                |
|     | igne multa dampna fecit.                |
| 402 | Jam omnes sunt introgressi              |
|     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

<sup>1.</sup> V. à la fin de ce volume la table des mots de la basse latinité, au mot herbam (ad).

cum meritum sanctissimi
Gaugerici confessoris
illos ab urbe reppulit:
qui fecit hoc miraculum
quod nullus instat civium,
sed eorundem hostium
alter refugat alterum¹.

Quando cives hec talia
evasi sunt pericula,
sancto rependunt gratias
qui sic eos salvaverat.

#### De treviis a comite civibus datis.

405 Cives tandem exterriti
hac fortuna horribili
et eventu periculi
mittunt legatos comiti
qui querant et concordiam
et trevias et gratiam
et per fidem fidutiam
inter eos et comitem.

407 Hanc enim urbem tradere
mandant ejus potentiae
et eos fidelissime
viros suo[s] existere,

1. Il est permis de croire que cette retraite fut parfaitement volontaire de la part du comte de Flandre. Il a pu n'avoir d'autre but dans sa démonstration contre Cambrai que d'effrayer les habitants et de relever le moral de ses hommes d'armes, n'ayant pas d'ailleurs des forces suffisantes pour enlever et garder la ville. Les strophes suivantes montrent qu'il obtint au moins le premier de ces deux effets.

| 408 | tantummodo si terminum<br>expectat in quo Henricum |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | regem facere reditum                               |
| _   | hic ad nos est pollicitum:                         |
| 409 | et hoc sibi concedere                              |
| •   | querunt ab ipso comite                             |
|     | ut liceat cum cesare,                              |
|     | si redit, eum ledere.                              |
| 410 | Sed terminus si transeat                           |
|     | quo rex ipse non veniat,                           |
|     | mox urbem hanc recipiat                            |
|     | atque potenter teneat.                             |
| 411 | Si venit et regreditur                             |
|     | et urbi non imponitur                              |
|     | succursus de militibus                             |
|     | qui fortior sit civibus,                           |
| 412 | urbem et ipsos milites                             |
|     | tradent sibi precipites 1                          |
|     | et post hec sibi fideles                           |
|     | erunt ut sui homines.                              |
| 413 | Quesitis comes annuit                              |
|     | et trevias imposuit                                |
|     | usque ad natale Dei                                |
|     | genitricis in septembri <sup>2</sup> .             |
| 414 | Ob hec complenda omnia                             |
|     | hinc facta est fidutia                             |
|     | utrinque fide tradita                              |
| •   | in comitis presentia.                              |
|     | •                                                  |

<sup>1.</sup> precipites. Ils lui livreraient aussitôt la ville et les chevaliers qui y auraient été mis en garnison.

<sup>2.</sup> C'est-à-dire jusqu'au 8 septembre de cette année 1102.

# De reditu imperatoris et de pace inter eum et comitem reformata.

| 415         | Sic ergo comes tribui      |
|-------------|----------------------------|
|             | speravit hanc urbem sibi,  |
|             | sed regem velle regredi    |
|             | cum audit, a spe decidit.  |
| 416         | Qui de sua timens valde    |
|             | exhereditatione,           |
|             | majores viros Flandriae    |
|             | cepit omnes consulere      |
| 417         | quid contra regem faceret  |
|             | quidve de hoc satageret    |
|             | quod regnum ejus insuper   |
|             | invaserat tam leviter.     |
| 418         | Fideles sibi consulunt     |
|             | ut sicut regis odium       |
|             | habet per hoc flagitium    |
|             | quo turbavit imperium,     |
| 419         | sic per satisfactionem     |
|             | et [per] emendationem      |
|             | ejus requirat gratiam      |
| •           | atque misericordiam.       |
| <b>42</b> 0 | Bonum habens consilium     |
|             | venit comes¹ Leodium,      |
|             | ubi jus erat positum       |
|             | inter servum et dominum.   |
| 421         | Tot duces, tot episcopi,   |
|             | tot principes, tot domini, |
|             | qui inde sunt Leodii       |

<sup>1.</sup> comes. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

|             | utrobique¹ congregati,               |
|-------------|--------------------------------------|
| 422         | inter regem et militem,              |
|             | inter magnum et humilem              |
|             | per maximam prudentiam               |
|             | restituunt concordiam <sup>2</sup> . |
| <b>42</b> 3 | Facto palam hominio                  |
|             | jurat Robertus Henrico,              |
|             | promittit miles domino               |
|             | quia fidelis amodo                   |
| 424         | regno ejus exstiterit                |
|             | et Galcherum honorabit,              |
|             | immo eum sustentabit                 |
|             | contra quemcumque poterit            |
| 425         | De villis, de altaribus              |
|             | quae sunt in suis partibus           |
|             | precipiet securius                   |
|             | sibi conferre redditus.              |
| 426         | Capti utrinque liberi                |
|             | redduntur regi, comiti,              |
|             | et presulem oportuit                 |
|             | liberare quos habuit.                |
| 427         | Utrinque pax extenditur              |
|             | et juvamen in omnibus                |
|             | a comite promittitur                 |
|             | viris Cameracensibus.                |
|             | vii ia Calliel accilainua.           |

1. utrobique. Dans le ms. il y avait d'abord utroque. La leçon utrobique est due à un correcteur.

<sup>2.</sup> Cette réconciliation eut lieu le 29 juin 1103, au témoignage de l'auteur contemporain connu sous le nom de l'Annaliste Saxon (Annal. Sax., p. 738). La même année est marquée dans les Annales de Liège (Mon. Germ., SS. tom. IV, p. 29), de Saint-Amand (Ibid., t. V, p. 14) et d'Aix-la-Chapelle (Ibid., t. XVI, p. 685), ainsi que dans Sigebert de Gembloux (Ibid., t. VI, p. 368).

# De iterata expulsione Galcheri a Cameraco.

| 428         | In pace ergo positi          |
|-------------|------------------------------|
|             | cum essent plebs et clerici, |
|             | qui actibus episcopi         |
|             | semper fuerunt obvii,        |
| <b>42</b> 9 | dolentes eum vivere          |
|             | et in rebus proficere,       |
|             | jam de christianitate        |
|             | Remensium aecclesiae         |
| <b>4</b> 30 | item sicut superius          |
|             | duris locuntur vocibus :     |
|             | unde statim accipitur        |
|             | consilium ab omnibus.        |
| 431         | Quo accepto consilio         |
|             | presul Galcherus ilico       |
|             | supradicto sacramento        |
|             | defendit omni populo         |
| 432         | ne ab illis abjurati         |
|             | recipiantur clerici          |
| •           | qui sunt ejus inimici        |
|             | et totius imperii.           |
| 433         | Hoc defenso episcopus        |
|             | exivit urbem citius,         |
|             | humiliter spectaturus        |
|             | quicquid faceret populus.    |
| <b>434</b>  | Mandant tamen cives cuncti   |
|             | Remorum archipresuli         |
|             | ut hic licet contradicti     |
|             | regrediantur clerici,        |
| <b>4</b> 35 | jubeatque descendere         |
| 400         | Jancarque descendere         |

talem de suo latere qui veniat absolvere illos de anathemate.

#### De absolutione civium et excommunicatione Galcheri.

436 Venit ad hoc faciendum presul idem Remensium, absolvit clerum, populum, foras ad urbis exitum. 437 Mox Cameracum penetrat urbem, ac reconciliat universas ecclesias singulaque altaria1. 438 Facit clerum, jubet plebem tam per sacra quam per fidem ad Remensem ecclesiam ferre obedientiam. 439 Galcherum excommunicat episcopum nec nominat et omnem virum execrat qui execratum adjuvat.

1. Lambert de Watrelos donne quelques détails qui ne se trouvent pas dans notre anonyme. Domnus Manasses archiepiscopus, dit-il à l'an 1103, apud Cameracum ipsemet venit cum duobus episcopis, Ingelranno Laudunensi et Johanne Morinensi (de Térouanne) et cum pluribus personis, petitione vero tam clericorum quam laicorum a maledictione omnes absolvit 18. Kalendas Octobris, vigilia scilicet sancti Matthaei apostoli (Lamb. Watrelos, p. 510.— La vigile de S. Matthieu tombe le 20 septembre et par conséquent le 12 et non le 18 des calendes d'octobre : il y a donc une faute de transcription pour ce chiffre). Ces détails ont été insérés dans la Version française de notre chronique (p. 517).

Jubet tandem presbiteros, levitas, subdiaconos qui decertant sub Galchero, cessare ab officio.

444 Archipresul Remis redit et hic remanent clerici pro quibus habent laici infamiam perjurii.

### De malitia civium in Galcherum perpetrata.

442 Stat Galcherus interea in oppido quod fecerat cui Estrum antiquitas vocabulum posuerat. 443 Fuit per tempus plurimum ibi suum refugium ubi, dum licet, regium suscepit beneficium. 444 Vixit ibi dum licuit nec juvit nos nec nocuit: cui parent ut presuli tam milites quam rustici. 445 Aspicientes iterum catervae infidelium quod ad ejus imperium pergebat ordo militum 446 et quod ei per omnia impendebat servitia pontificis familia

atque omnis ruricola,

cogitaverunt denuo

447

qua arte, quo ingenio Galcherus possit ab illo expelli receptaculo.

#### De Godefrido.

| 448         | Nunc omnes intelligite<br>qui sano estis pectore |
|-------------|--------------------------------------------------|
|             | factum illud terribile                           |
|             | quod fecerunt pro presule.                       |
| 449         | Sumunt enim Godefridum                           |
|             | illum Anselli² filium,                           |
|             | quem sublimant in dominum                        |
|             | ac civile presidium <sup>3</sup> .               |
| <b>45</b> 0 | Super hoc4 adhuc facinus                         |
|             | concedunt sibi <sup>5</sup> protinus             |
|             | ut suis trahat usibus                            |
|             | episcopales redditus,                            |
| 451         | et milites hinc teneat                           |
|             | per quos terre provideat                         |
|             | et Galcherum cohibeat                            |
|             | ne umquam illis noceat.                          |
| 452         | Hugo de Incih <sup>6</sup> preter hoc            |
|             |                                                  |

- 1. Godefroi de Ribemont (comp. plus haut p. 11, notes). On a de lui trois chartes datées des années 1103 et 1104, par lesquelles il fait ou confirme des donations à des églises et à des monastères (Bréquigny, Table des dipl., t. II, p. 354, 361).
  - 2. Comp. plus haut str. 61.
- 3. Cette strophe est rendue dans la Version française par ces mots: Lors prisent Godefroi fil Ansiel deseure nommet et fisent leur seigneur et l'esleverent si que desseur de la cité (c. 21, p. 517).
  - 4. hoc. Dans le ms. au-dessus de la ligne.
  - 5. sibi. Dans le ms. au-dessus de la ligne.
  - 6. Le détail marqué plus bas dans la str. 453 montre clairement

453

junxit se sibi ilico
facto illi hominio
in hoc nequam negocio.
Castellaniam petiit
Godefridusque reddidit
quam in secundi Gerardi
temporibus jam perdidit<sup>1</sup>.

que le personnage nommé ici Hugues d'Inchy est le même que Hugues Ier d'Oisy, petit-fils de Gautier, premier châtelain héréditaire de Cambrai et qui succéda à son aïeul en cette qualité sous la tutelle d'Anselme de Ribemont (Gest. Lietberti, n. 8, 14, p. 493, 494). Il épousa Ade, nièce de Richilde, comtesse du Hainaut (ibid., n. 20, p. 495). — On peut conclure d'un passage de la Vie de Liébert que le château fort d'Oisy a été construit par Hugues Ier luimême (ibid., n. 22). Peut-être la famille des châtelains de Cambrai résidait-elle auparavant à Inchy, qui possédait aussi un château fort (comp. plus haut str. 392 et Gest. Nicolai str. 237), et où se retira plus tard l'évêque Odon ou Eudes, tant qu'il ne lui fut pas possible d'aller habiter sa ville épiscopale (comp. plus bas str. 495, 558, et Gest. Odonis, c. 1 extr.). On s'explique dès lors aisément que les membres de cette famille portent tantôt le surnom d'Inchy, tantôt celui d'Oisy. On trouve dans les Preuves de l'Histoire de Cambray plusieurs diplômes signés par un Hugues d'Inchy. Le plus ancien est de 1047 (Hist. de Cambray, part. IV, p. 6). Il y en a ensuite de 1087, de 1102 ou peu après, et de 1109 (Ibid., p. 12, 16; Miraeus, Op. dipl., t. IV, p. 507). Un diplôme donné en 1144 porte parmi les signataires le nom Simonis de Oisiaco et, une ligne plus bas, Simonis de Inciaco (Hist. de Cambray, part. IV, p. 19). A moins de voir là une de ces fautes de transcription qui ne sont pas si rares dans Le Carpentier, on pourrait supposer que le Simon d'Inchy qui apparaît ici est un cousin de Simon d'Oisy, en faveur duquel on a détaché Inchy de l'apanage

1. Comp. Gest. Gerardi II, n. 4 (p. 499). — Malgré cette forfaiture, Hugues Ier d'Oisy ne continua pas moins à porter le titre de châtelain de Cambrai, comme on le voit par la Charte du Tournoi d'Anchin. L'éditeur de cette charte dans les Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique a commis

De hoc ergo ridiculo,
de hoc dono adultero
in toto mundi populo
fit grandis admiratio.

Cum enim vult, dat vel aufert
quicquid ad regem pertinet;
terram vastat, non refovet;
cunctos ledit, non sustinet.

Congregavit ad ultimum
istius urbis populum
Estrumque stravit oppidum,
pontificis hospicium.

#### Quod Galcherus in Novo Castro sit receptus.

457
Hinc Galcherus expellitur
victusque sibi tollitur:
qui tamen a burgensibus
Novi Castri recipitur.

458
Per hanc ergo dementiam
et civium audaciam
Godefridus hanc miseram
valde turbavit patriam.

459
Movitque regis animum
ad iram et ad odium
contra superbum populum

ici une singulière méprise. Il croit que Hugues Ier devait être trop vieux en 1096 pour assister à un tournoi, et il ne prend pas garde que ce tournoi avait été organisé par Anselme de Ribemont, à qui avait été confiée la tutelle de Hugues Ier encore enfant (après 1051) (Gest. Lietberti, n. 8, p. 493), et qui se trouva encore assez vert en 1096 pour prendre la croix et aller guerroyer en terre sainte (comp. plus haut p. 10, note 2).

|             | per hoc fraudis dominium.    |
|-------------|------------------------------|
| <b>4</b> 60 | Hoc non est pax nec requies, |
|             | sed est dolor et rabies :    |
|             | quae fecit hoc sit milies    |
|             | maledicta progenies.         |
| 461         | Quid Galcherus posterius,    |
|             | vir sapiens et providus,     |
|             | pro his fecit exlegibus      |
|             | suis apponam actibus.        |
| 462         | Sub parvo enim tempore       |
|             | per regem Alemanniae         |
|             | per comitemque Flandriae     |
|             | Godefridum penitere          |
|             | suae fecit maliciae.         |
| 463         | Ipse enim: Godefridus        |
|             | consultus a fidelibus        |
|             | ne obviaret amplius          |
|             | viris imperialibus           |
| 464         | Galcherum sine requie        |
|             | nitentem eos ledere          |
|             | quorum pravo hortamine       |
|             | fugarat eum temere           |
| 465         | hac in urbe reposuit         |
|             | et in domo restituit :       |
|             | clerus et plebs hinc doluit, |
|             | verumtamen non abnuit.       |

# Quod Manasses relictis Cameracensibus pontifex Suessionis a papa sit effectus.

# 466 Galcherus illo tempore

1. enim. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

paternali dulcedine se habuit mirifice cum clericis aecclesiae. 467 Sanum cepit consilium: ad suum stat hospicium, nulli infert contrarium ad divinum officium<sup>1</sup>. 468 In suo firmat pectore universos diligere et eorum juvamine officium requirere. Illo refertur termino 469 grandis fortunae nuntio quod migrarat a seculo presul de Suessonio: 470 et hoc adnuntiatum est quod jam per papam Manasses nobis relictis pontifex ibidem introductus est<sup>2</sup>.

1. C'est-à-dire, sans doute, qu'il n'osa plus vouloir contraindre à prendre part avec lui aux offices ecclésiastiques les chanoines et les autres clercs qui le regardaient à bon droit comme excommunié et intrus depuis sa condamnation par le concile de Clermont.

2. Le prédécesseur de Manassès sur le siège de Soissons, Hugues Ier, mourut en 1103 et Manassès le remplaça la même année; car on trouve sa signature avec le titre d'évêque de Soissons au bas de deux diplômes donnés en cette année 1103, l'un par Ingelram de Laon en faveur des moines de Saint-Remi, l'autre par Manassès de Reims en faveur de ceux de Cluny (Marlot, Metrop. Remens., t. II, p. 233, 234). Il siégea aussi en la même qualité au concile de Troyes dans les premiers jours d'avril 1104 (Labbe, Conc., t. X, p. 740). — Il ne faudrait pas cependant conclure de là que les événements rapportés plus haut str. 448-465 se sont tous passés dans le courant de l'année 1103, puisque, d'après

473

#### GESTA

Ecce ad restituendum
Galcherum in episcopum,
si velit magisterium,
nullum restat obstaculum.

Restitui jam poterit
si Deo hoc placuerit:
nam nemo est qui non velit
et nullus inde contrait.

# De legatione Galcheri ad archiepiscopum missa.

Tunc Galcherus inter eum

atque archiepiscopum
Ansellum misit medium
quendam archidiaconum.

Per mentem valde simplicem
petit misericordiam,
orat per frontem humilem
transgressionis veniam.

Unde iratus graviter
Remorum presul Manasses
Ansellum his crudeliter

responsis allocutus est:

Pro hoc, Anselle, nuntio
te totum excommunico
qui audes loqui denuo
de antichristi filio.

notre chronique, ils sont postérieurs à la réconciliation de l'église de Cambrai par l'archevêque de Reims. Or cette réconciliation n'eut lieu que le 20 septembre 1103 (v. plus haut str. 437) et ce n'est qu'en juillet 1105 que se fit l'élection d'Odon pour le siège de Cambrai (v. plus bas str. 491).

#### GALCHERI.

Ansellus ob hoc trepidat seque absolvi postulat, de reditu non cogitat Galchero non renuntiat.

# De electione Odonis episcopi.

| 478 | Nunc quasi in principio   |
|-----|---------------------------|
|     | ex Clarimontis synodo     |
|     | renovatur turbatio        |
|     | Cameracensi populo.       |
| 479 | Non multum enim longius   |
|     | jubet archiepiscopus      |
|     | ut Cameraci alius         |
|     | eligatur episcopus.       |
| 480 | Pro his monitionibus      |
| 200 | Remis omnes perreximus    |
|     | et quod inde pateremur    |
|     | periculum ostendimus,     |
| 484 | <del></del>               |
| 401 | dicentes: Pater optime,   |
|     | ne cogas nos hoc tempore  |
|     | electionem facere         |
|     | de aliquo pontifice.      |
| 482 | Nam Cameraci residet      |
|     | nimis potentialiter       |
|     | Galcherus olim pontifex   |
| •   | et nos amat et sustinet : |
| 483 | et per nos rogat veniam   |
| 400 | et si in eo aliquam       |
|     | non habes patientiam,     |
|     | sibi facis injuriam.      |
| 484 | Lex enim omnis predicat,  |
| 後の後 | nex enim omnis preaicai,  |

promittit et testificat ut veniam obtineat quisquis veniam postulat. 485 Si nos cogis ut alium eligamus episcopum, aufers nobis hospicium, novum reddis exilium. 486 Archipresul idiota, cui non patet littera, Galchero ferens odia nostra sprevit precamina1, 487 dixitque : Fratres, gaudeo quod insimul vos habeo: quapropter de episcopo faciendo vos moneo. 488 Roma venit epistola quae imperat ne sit ultra de pastore ecclesia Cameracensis vacua<sup>2</sup>. 489 Pro his oppressionibus

1. Il fallait l'aveugle partialité de notre auteur pour ne pas comprendre qu'il était absolument impossible de songer à rétablir sur son siège un évêque qui avait continué à exercer les fonctions pontificales au mépris de la sentence d'un concile présidé par le pape, où il avait été déposé et excommunié. — Il est vrai que les chanoines de Cambrai avaient un autre motif, qui n'est pas dit ici, de demander Gaucher pour évêque (v. Gest. Odonis, c. 1).

2. Cette lettre est aussi mentionnée par Herman de Tournai. Urbano papae morienti, dit-il, Paschalis succedens et Gualcherum in diutina obstinatione pertinaciter perseverare dolens, missis litteris Manassae Remensi archiepiscopo apostolica auctoritate praecipit ut, congregatis comprovincialibus episcopis, Cameracensi ecclesiae episcopum omissa dilatione eligat (Rest. abb. S. Martini, n. 82 extr., p. 914).

tunc Romam appellavimus redire qui voluimus in nostris mansionibus. 490 Sed nostri quidam clerici faventes archipresuli abbatem sancti Martini Tornacensis cenobii 491 domnum Odonem eligunt<sup>1</sup>, pontificem instituunt : consecrato post triduum<sup>2</sup> fidelitatem faciunt. 492 Nunc mirandis plus miranda succedunt mirabilia, cum ita iste advena sumat pontificalia. 493 De istius introitu miratur omnis populus, qui factus [est] episcopus clericis fugientibus.

1. Odon se trouvait alors à Reims, où il avait été nommément appelé par l'archevêque, afin d'assister au synode qui devait s'y tenir (*Ibid.*, n. 81, p. 913), probablement pour l'élection de l'évêque de Cambrai, en conformité aux ordres du pape.

2. Odon fut consacré le 2 juillet 1105, d'après une note insérée dans le psautier quadriparti de Saint-Martin que la Bibl. Nat. vient d'acquérir. Cette année est aussi marquée dans les Annales de Lambert de Watrelos (p. 511). — On trouve des détails très étendus et très curieux sur l'histoire d'Odon avant son épiscopat dans l'écrit de Herman de Tournai ou de Laon de restauratione abbatiae S. Martini Tornacensis (p. 889 suiv.). Herman était moine de l'abbaye de Saint-Martin, lorsqu'Odon fut élu évêque de Cambrai, et il fut lui-même revêtu plus tard de la dignité abbatiale. Cette vie d'Odon est tout autrement intéressante que celles qui ont été publiées par les bollandistes à la date du 19 juin (Act. SS., t. III Jun., p. 911, 913).

Tornacum Odo rediit<sup>1</sup>, 494 clerus illi subjacuit ordinesque celebravit atque synodos tenuit. Venit tandem Inciacum; 495 stat ibi per quinquennium? totum habens servitium de jure subjacentium. 496 Ipsi enim episcopo juste vel injuste facto contraire audet nemo pro timore catholico<sup>3</sup>. 497 Putamus illi pessimum

1. Vix tamen, dit Herman de Tournai, qui se trouvait alors au monastère de Saint-Martin, octo dies transierant [post consecratum Odonem] et rursum nobis quaedam redditur consolatio; quoniam ipse, rebellante ac resistente Galchero episcopo, pacifice ingredi non valens Cameracum urbem, rursum nobis ab archiepiscopo remittitur et per annum integrum nobiscum demoratur (Restaur. abb. S. Martini, n. 81 extr., p. 914). — D'après une chronique de la même abbaye de Saint-Martin (cit. Act. SS., t. III Jun. p. 916, n. 8), qui semble être une compilation faite par Jacques de Marquys, élu abbé de Saint-Martin en 1584 (comp. ibid., p. 911, n. 4), Odon, pendant cette année, prit sa résidence dans le monastère d'Anchin. Le témoignage de Herman a évidemment plus d'autorité. Il est du reste appuyé par l'auteur contemporain de la Vie d'Odon, qui dit que celui-ci, après sa consécration, demeura encore deux ans à Tournai et ensuite cinq ans à Inchy (Gest. Odonis, c. 1 extr.).

2. Toujours au témoignage de Herman de Tournai (cité plus bas dans la note à la str. 507), Odon ne quitta Tournai que pour faire son entrée dans sa ville épiscopale, ce qui eut lieu, comme nous le verrons plus bas (v. la même note), en 1106; mais il dut s'éloigner de nouveau de sa ville épiscopale en 1107 (même note). C'est sans doute de cette année 1107 qu'il faut compter les cinq ans du séjour d'Odon à Inchy.

3. catholico. Dans le ms. chatholico.

habuisse introitum
ob pravum ejus exitum
quem vidimus ad ultimum.
Sed ne dirumpam ordinem
et actuum matteriam
in loco suo faciam<sup>1</sup>

finis sui noticiam

498

### De profectione Galcheri Legiam.

499 Ad Galcherum hinc redeo atque fleo et doleo quod illius petitio refragatur ex odio. Miror quod non irascitur 500 qui tot adversa patitur, qui non ledit et leditur, immo nec se ulciscitur. 504 Quicumque enim voluit sibi nocere nocuit et hoc ipse dum potuit patienter sustinuit. 502 Reliquit nos novissime vir magne patientiae quia Dei justiciae non ultra vult resistere. 503 Perrexit ergo Legiam ad Obertum pontificem per ejus amicitiam et cesaris fiduciam.

<sup>1.</sup> faciam. Dans le ms. ficiam.

| 504 | Obertus illum recipit,            |
|-----|-----------------------------------|
|     | veneratur ac diligit              |
|     | sibique donec voluit              |
|     | totum necesse tribuit.            |
| 505 | Hoc accidit interea               |
|     | quod rex noster concesserat       |
|     | ut Robertus de Flandria           |
|     | hanc urbem de se teneat.          |
| 506 | Quam possedit et habuit           |
|     | donec imperator vixit             |
|     | totumque quod est regii           |
|     | suscepit beneficii <sup>4</sup> . |

88

GESTA

507 Odo vero episcopus de quo scripsi superius per eum introducitur pontificis in domibus<sup>2</sup>.

1. Comp. Introduction, num. 32 extr.

2. Si l'on s'en tient à la suite du récit de notre anonyme, Odon fit son entrée à Cambrai du vivant de l'empereur Henri IV. D'après Herman de Tournai, il n'y vint qu'après la mort de cet empereur et sur l'ordre de Henri V. Mortuo ergo patre Henrici Henrico seniore, dit-il, non quidem armis, sed tristitia cordis, filius ejus jam optato regno potitus, mandavit Cameracensibus ut Gualcherum excommunicatum ab urbe pellerent, domnum Odonem reciperent. Tuncque primum domnus Odo urbem sedis suae pacifice ingrediens, praecepit nobis ut abbatem eligeremus (Restaur. abb. S. Martini, n. 84 init., p. 914). Suivant ce témoignage, l'entrée d'Odon à Cambrai aurait eu lieu en 1106. — Lambert de Watrelos ne met cette entrée qu'en 1107, après l'expédition de l'empereur Henri V contre le comte de Flandre et sa réconciliation avec celui-ci (p. 511). Cette version est en contradiction trop flagrante avec tout ce que notre anonyme raconte plus bas (str. 530-558) touchant les faits et gestes de Henri V à Cambrai, dont il fut sans doute témoin oculaire, pour qu'on puisse s'y arrêter un instant. — Il reste donc à choisir entre l'autorité de notre anonyme et celle de Herman de 508

Presul habet hospitium, non habet beneficium: solummodo catholicum celebrabat officium.

Tournai. Au premier abord, il pourrait sembler plus naturel de supposer chez ce dernier, qui écrivit sa relation après 1136 (Rest. abb. SS. Martini, prolog., p. 888 extr.), une petite erreur de mémoire sur un détail qui ne touchait qu'indirectement à son sujet principal, — d'autant plus que l'ordre qu'aurait donné Henri V de mettre Odon en possession de son siège paraît si difficile à concilier avec la conduite de cet empereur en 1107 (comp. plus bas str. 530 suiv.), — que d'admettre une pareille erreur chez notre anonyme, qui fut personnellement melé à tous ces événements. Il n'y a pas d'ailleurs moyen de supposer que c'est par anticipation que celui-ci parle en cet endroit de l'entrée d'Odon à Cambrai, tout en sachant qu'elle n'eut lieu qu'après la mort de Henri IV, puisqu'il commence, immédiatement après, le récit de la fin de cet empereur par ces mots (str. 509) : Non multum quidem postea. D'après cela, il resterait à conclure que ce fut de sa propre autorité que Robert II fit inaugurer Odon à Cambrai, ce qui est du reste assez expressément marqué plus bas (str. 515) et aussi dans la Vie d'Odon (ch. 3). D'un autre côté, il ne faudrait pas s'étonner que Henri V, quelque intérêt qu'il eût à soutenir l'évêque impérialiste Gaucher contre son compétiteur Odon, qui avait pour lui l'appui du pape, eût néanmoins, dans les commencements de son règne, lorsqu'il n'était pas encore bien sûr de voir son autorité reconnue par tous les seigneurs, cru devoir sacrifier ses sympathies à un intérêt plus puissant, sauf à changer de conduite lorsque le danger qu'il craignait serait passé. Ce ne serait là qu'un nouveau trait de ce mélange d'astuce hypocrite et de violence qui caractérisa sa politique à l'égard du saint-siège. Il serait moins étonnant encore que l'auteur de notre chronique, dans sa partialité pour Gaucher, se fût cru obligé de dissimuler que l'empereur s'était d'abord déclaré contre son patron et l'avait fait chasser de Cambrai. Ces considérations, jointes à l'autorité du témoignage si net et si formel de Herman, qui était, lui aussi, bien à même de connaître la vérité et n'avait aucun intérêt à la cacher, nous semble devoir faire pencher la balance du côté de la relation de ce dernier.

90

## De morte Henrici imperatoris et successione filii ejus Henrici.

| 509 | Non multum quidem postea        |
|-----|---------------------------------|
|     | ob hec et multa alia            |
|     | accesserunt mortifera           |
|     | regi nostro contraria.          |
| 540 | Nam fortasse caelestibus        |
|     | ex dispositionibus <sup>1</sup> |
|     | surrexit ejus filius            |
|     | tanquam hostis extraneus        |
| 511 | adversus ipsum cesarem:         |
|     | cui coronam, lanceam,           |
|     | sceptrum, regni potentiam       |
|     | omnemque tulit gloriam.         |
| 512 | Qui a cunctis principibus       |
|     | fugatus tamquam reprobus        |
|     | tandem sine regalibus           |
|     | fuit Legiae mortuus.            |
| 513 | Sic filius regnum tenet         |
|     | cui Henricus nomen est:         |
|     | sic imperat, sic optinet,       |
|     | sic universa possidet.          |
|     | sic universa possidet.          |

## De profectione Galcheri ad imperatorem.

514 Illum Galcherus adiit justiciamque petiit de Roberto Flandriensi turbatore imperii.

<sup>1.</sup> dispositionibus. Dans le ms. dispotionibus.

in precedenti littera,
Cameracum invaserat
et presulem posuerat.

Commotus rex in intimis
pro Galcheri miseriis
injuriisque comitis
atque Odonis presulis,
elapso parvo tempore
paravit potentissime
in Flandrias se mittere
cum copioso milite.

### De adventu imperatoris in Flandriam'.

518 Duacum prius oppidum vallo muroque validum ivit rex per consilium ibi ponens obsidium.

1. L'expédition de Henri V dans le Cambrésis, d'après tous les chroniqueurs du temps (Annal. Hildesheim., Mon. Germ., SS. t. III, p. 111; Ottenburani, ibid., t. V, p. 9; Formoselenses, ibid., p. 36; Aquicinctini, ibid., t. XVI, p. 504; etc.), eut lieu en 1107. Les Annales de Liège seules la marquent à l'année 1108 (Ibid., t. IV, p. 29) et il n'est pas absolument nécessaire de mettre cette indication sur le compte d'une distraction de la part de l'auteur de ces Annales ou d'un copiste; car la campagne se prolongea en réalité jusque dans les commencements de 1108. L'empereur ne quitta l'Allemagne qu'au mois d'octobre 1107 (Ekkehard. Uraug., p. 242). Dans une lettre adressée à l'évêque de Bamberg Othon et qui le fut aussi sans doute à tous les grands vassaux de l'empire, il fixe la date du 1er novembre pour la réunion à Tongres des troupes qui devaient prendre part à l'expédition (Mon. Germ., Legg. t. II, p. 64). Ce ne fut donc que dans le courant de ce mois qu'il arriva dans le Cambrésis.

| 92          | GESTA                                              |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 519         | Quod faciens exterritat<br>universos per Flandrias |
|             | atque omnem qui menia                              |
|             | contra illum firmaverat.                           |
| <b>52</b> 0 | Vasalli vero comitis                               |
| JZU         | •                                                  |
|             | quos locarat Cameraci                              |
|             | ad resistendum cesari                              |
|             | discurrunt valde trepidi.                          |
| <b>521</b>  | Ab invicem dissentiunt,                            |
|             | mori timentes seviunt :                            |
|             | quid illi tandem faciunt?                          |
|             | urbe relicta fugiunt.                              |
| <b>522</b>  | Duacum intravit comes,                             |
|             | res ornat defensabiles,                            |
|             | monet cunctos non segniter                         |
|             | ut se defendant fortiter.                          |
| <b>52</b> 3 | Cesar post diem tercium                            |
|             | assultum prebet maximum                            |
|             | Comes resistit nimium,                             |
|             | Cesar non capit oppidum.                           |
| <b>524</b>  | Nam cesaris exercitus                              |
| ~~-         | multis in suis partibus                            |
|             | interfectis militibus                              |
|             |                                                    |
|             | assultum liquit citius.                            |

## De pace inter imperatorem et comitem reformata.

Tunc omnes regis principes, duces magnique presules, videntes quod non caperet neque ibi proficeret,

445

| <b>256</b> | donant ei consilium      |
|------------|--------------------------|
|            | ut comitis Flandrensium  |
|            | recipiat hominium,       |
|            | fidem atque servitium.   |
| <b>527</b> | Rex itaque principibus   |
|            | consultus a majoribus    |
|            | de futuris inprovidus    |
|            | datis favet consultibus. |
| <b>528</b> | Suscepit ergo comitem    |
|            | in amicum et hominem,    |
|            | dans ei castellaniam,    |
|            | Novum Castellum etiam¹.  |
| <b>529</b> | Donat tamen ad terminum, |
|            | ut testatur imperium,    |
|            | donec imponat proprium   |
|            | Cameraci episcopum.      |
|            |                          |

## De adventu imperatoris apud Cameracum.

| 530        | Hoc itaque composito       |
|------------|----------------------------|
|            | venit cesar continuo       |
|            | Cameracum cum maximo       |
|            | terrore et cum odio.       |
| 531        | Sed antequam rex veniat    |
|            | fugit Odo qui presulat,    |
|            | fugit cleri pars plurima   |
|            | plebisque fraudis conscia. |
| <b>532</b> | Mulieres cum parvulis      |
|            | fugiunt in aecclesiis,     |

<sup>1.</sup> La réconciliation solennelle entre l'empereur et le comte de Flandre, à des conditions très avantageuses pour celui-ci, comme on le voit, eut lieu à la fête de Noël 1108 (Ekkehard. Uraug., p. 242).

#### GESTA

| 74          | GMSIA                      |
|-------------|----------------------------|
|             | in turribus, in angulis    |
|             | multisque diversoriis.     |
| <b>533</b>  | Se abscondunt et virgines  |
|             | quae verentur tot milites  |
|             | Alemannos et Sclavones,    |
|             | Lotharingos et Saxones.    |
| <b>534</b>  | Suscepit regem postea      |
|             | clericorum pars altera     |
|             | quae nunquam ex industria  |
|             | fuit illi contraria.       |
| <b>535</b>  | Erat cum ipso cesare       |
|             | Galcherus honorifice,      |
|             | sodalis suae gratiae,      |
|             | consors suae familiae.     |
| <b>536</b>  | Fecit ergo rex edictum     |
|             | per Galcheri consilium     |
|             | ut veniat grex ad eum      |
|             | casatorum et civium.       |
| <b>537</b>  | Venerunt quidem ante se    |
|             | non audentes dimittere,    |
| •           | quamvis putent certissime  |
|             | vitam vel membra perdere.  |
| <b>538</b>  | Quibus ante presentibus    |
|             | rex nimis dure loquitur :  |
|             | appellat illos gravius     |
|             | de magnis facinoribus,     |
| <b>539</b>  | dicens: Vos mei homines,   |
|             | perjuri incredibiles,      |
|             | cur agitis res tam turpes, |
|             | inauditas, horribiles?     |
| <b>54</b> 0 | Qui omnium dissimileș      |
|             | instruitis novas leges     |
|             | ,                          |

|             | alque conjurationes,        |
|-------------|-----------------------------|
|             | duces novos et comites:     |
| <b>54</b> 4 | et quod magis est horridum  |
|             | recipitis episcopum         |
|             | quem ad regni discidium     |
|             | scitis esse compositum.     |
| <b>542</b>  | Tunc 1 universi trepidant,  |
|             | se ut reos humiliant:       |
| •           | nam nesciunt nec cogitant   |
|             | quid objectis respondeant.  |
| <b>543</b>  | Unusquisque culpabilis      |
|             | fit in conspectu cesaris:   |
|             | sunt omnes in periculis     |
|             | de vita et membris suis.    |
| <b>544</b>  | Prevaluit continuo          |
|             | Galcheri deprecatio         |
|             | in hoc plebis negotio       |
|             | et doloris articulo,        |
| <b>54</b> 5 | clamans : O rex fortissime, |
|             | noli cives destruere,       |
| •           | quos alio conamine          |
|             | satis potes corrigere.      |
| <b>54</b> 6 | Conclamant viri optimi      |
|             | regis consiliarii :         |
|             | Rex pie, miserabilis,       |
|             | parce servorum lacrimis.    |
| <b>547</b>  | Audit rex tot precamina     |
|             | et sequitur consilia        |
|             | et de prius ordinata        |
|             | se abstinet justicia.       |
|             |                             |

<sup>1.</sup> Tunc. Ce mot est suivi dans le ms. du mot ut, évidemment superflu et troublant à la fois le sens et le mètre.

| <b>548</b>  | Jubet cives verumtamen    |
|-------------|---------------------------|
|             | ut afferant compositam    |
|             | communionis cartulam      |
|             | ante suam presentiam.     |
| <b>549</b>  | Cives audito cesare,      |
|             | ne irascatur, provide     |
|             | clamant nil pretermittere |
|             | de his quae rogat facere. |
| <b>550</b>  | Affertur privilegium:     |
|             | quod per regis imperium   |
|             | dejurant in perpetuum     |
|             | in aspectu tot principum. |
| 551         | Sic disjuncta communio    |
|             | ab iniquo conjurio,       |
|             | fecit regi Heinrico       |
|             | fiduciam sacramento.      |
| <b>552</b>  | Rex itaque vix credulus   |
|             | factis fidelitatibus      |
|             | pro plebis levitatibus    |
|             | et cognitis sceleribus    |
| 553         | monet cives et milites    |
|             | ut ei donent obsides      |
|             | de hoc quod sibi jugiter  |
| _           | erunt in fide¹ stabiles.  |
| <b>554</b>  | Ex edicto hujusmodi       |
|             | perturbantur universi;    |
|             | sed ne obsistant cesari   |
| ** ** **    | dantur majorum filii.     |
| <b>5</b> 55 | Non inclusit rex infantes |
|             | quos ceperat in obsides,  |

<sup>1.</sup> in fide. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

sed divisit per principes conservandos fideliter. 556 Redit cesar hoc peracto et Galcherus it cum eo, qui pro regis servitio moratur in palatio<sup>1</sup>. 557 Regressi sunt tunc clerici qui fugerant et laici ad hanc urbem, sed cum eis presul<sup>2</sup> non potest ingredi. 558 Grex enim totus civium sibi negat introitum: inde vadit Inciacum

## Quod Galcherus ad papam ab imperatore sit missus.

ad antiquum hospitium<sup>3</sup>.

559 Ejusdem anni tempore 4
rex idem Alemanniae
sub magnae pacis specie
decrevit Romam pergere.

Quare premisit nuntios
viros prudentes, optimos,

- 1. On voit que Gaucher ne se croyait pas en sûreté à Cambrai dès qu'il n'y avait pas, pour le protéger, les troupes de l'empereur.
  - 2. L'évêque Odon.
  - 3. Comp. plus haut str. 495.
- 4. C'est, en effet, en 1109 que Henri V envoya à Rome une ambassade chargée de sonder les dispositions du pape Pascal II (Annal. Hildesheim., p. 112). Dans la Version française on trouve marquée l'année 1104 (p. 519, n. 27 extr.). C'est une erreur manifeste.

|            | qui de suo negotio<br>loquantur apostolico¹. |
|------------|----------------------------------------------|
| 564        | Unus ex illis nuntiis                        |
| 901        | fuit Galcherus nobilis,                      |
|            | persona venerabilis                          |
|            | et affatu laudabilis.                        |
| # CQ       |                                              |
| 562        | Hic de regis profectibus                     |
|            | pre suis consodalibus                        |
|            | Pascali papae loquitur                       |
|            | et paterne recipitur.                        |
| <b>563</b> | Quem in hac legatione                        |
|            | cepit papa diligere,                         |
|            | venerari et haber <del>e</del>               |
|            | pro sapienti homine.                         |
| 564        | Sed preter secretaria                        |
|            | quae Galcherus contulerat,                   |
|            | de se ipso rem intimat                       |
|            | que ipsum deposuerat                         |
| 565        | Refert enim per ordinem                      |
|            | cleri plebisque <sup>2</sup> rabiem          |
|            | quam contra illum egerant                    |
|            |                                              |
| 566        | propter pacis justiciam.                     |
| 900        | Nam quia pacem fecerat                       |
|            | et superbos represserat                      |
|            | et raptores fugaverat                        |
|            | i i                                          |

<sup>1.</sup> Les Annales contemporaines nomment Frédéric, archevêque de Cologne; Brunon, archevêque de Trèves; le chancelier de l'empire Adalbert et le comte Herman de Vinkenbourg (Annal. Hildsheim., p. 112). Il est peu probable que Gaucher joua dans cette ambassade le rôle prépondérant que lui prête notre anonyme (comp. str. 562, 564). Il est possible cependant qu'il y ait rempli celui d'orateur.

<sup>2.</sup> plebisque. Dans le ms. blebisque.

| 567        | et latrones dampnaverat,<br>omnes quidem contra illum<br>ligati per conjurium |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| `          | abstulerant presulatum                                                        |
|            | sibi Cameracensium.                                                           |
| <b>568</b> | Et hoc grave sibi erat                                                        |
|            | quod umquam presulaverat:                                                     |
|            | nam proinde perdiderat                                                        |
|            | quicquid ante tenuerat.                                                       |
| 569        | Miratur apostolicus                                                           |
|            | de Galcheri laboribus :                                                       |
|            | dolet quod vir tam optimus                                                    |
|            | fuit umquam depositus 1.                                                      |
| 570        | Qui quoniam non potuit                                                        |
|            | dum presul Odo viguit                                                         |
|            | occasione utili                                                               |
|            | episcopus restitui,                                                           |
| 574        | concessit papa aliam                                                          |
|            | sibi misericordiam                                                            |
|            | propter ejus recognitam                                                       |
|            | paupertatis miseriam.                                                         |
| 572        | Reddit illi custodias,                                                        |
|            | honores et canonicas                                                          |
|            | et quicquid in ecclesia                                                       |
|            | nondum presul habuerat.                                                       |
| 573        | Ut ratum sit quod reddidit                                                    |
|            | cartam papa composuit                                                         |
|            | et sigillo roboravit                                                          |
|            |                                                                               |

<sup>1.</sup> Si tout ce récit est vrai, — car ici encore une fois notre auteur n'écrit sans doute que d'après ce qu'il a entendu raconter par Gaucher, — il faut dire que le pape ne se montra pas avare envers celui-ci d'eau bénite de cour, mais que ce fut tout.

sicque Galchero tribuit. Et ne hoc beneficium 574 Galchero fiat dubium totum perdere iterum, inde sibi dat osculum: 575 et ut archiepiscopus reponat eum firmius in antiquis tenoribus suis mandat apicibus. Galcherus enim omnibus 576 completis jussionibus fit custos, fit canonicus fitque archidiaconus. 577 Ut de regis itinere quod Romae debet facere in hoc loquar dictamine

1. Comp. plus haut str. 88 et ci-après la Vie d'Odon, ch. 2 extr. - L'auteur de la Version française dit que le pape ajouta de nouveaux bénéfices à ceux que Gaucher possédait avant d'avoir été élu évêque (p. 519, n. 27). Rien ne justifie cette assertion ni dans notre texte, ni dans celui de la Vie d'Odon, à laquelle le même auteur a emprunté le détail de la restitution de l'archidiaconat du Brabant. Seulement, d'après ce que nous lisons encore dans la Vie d'Odon (Gest. Odonis, c. 2 extr.), le souverain pontife, sans doute afin de ménager l'amour-propre de Gaucher, l'autorisa à recevoir d'un évêque quelconque le saint chrême, qu'il aurait du régulièrement recevoir chaque année de l'évêque de Cambrai. -D'après le bollandiste Fr. Verhoeven (Act. SS., t. III Jun., p. 915), le pape Pascal II, en même temps qu'il nomma Manassès au siège de Cambrai (comp. plus haut str. 470), offrit à Gaucher celui de Tournai; mais Gaucher, dégoûté des dignités par les ennuis qu'il avait rencontrés à Cambrai, aurait embrassé dès lors la vie monastique. C'est probablement à la compilation de François de la Barre, tant mise à contribution par Verhoeven, qu'il aura emprunté ces détails si peu conformes à la véritable histoire de Gaucher.

necesse est matteriae:

**578** 

de his enim quae sub illo facta fuerunt termino procedet sequens ratio de qua dictare habeo.

### De pace inter papam et imperatorem facta.

| 579        | Quid produco sermunculum?           |
|------------|-------------------------------------|
|            | Rex per pacis ingenium              |
|            | magnum ducens exercitum             |
|            | Romanum fregit populum              |
|            | et cepit apostolicum <sup>1</sup> , |
| 580        | quem tenuit per exemplum            |
|            | sancti Jacob legitimum              |
|            | qui non dimisit angelum             |
|            | donec benedixit eum <sup>2</sup> .  |
| 581        | Quod factum est utrobique           |
|            | tam a Romano milite                 |
|            | quam ab eodem cesare                |
|            | non est necesse dicere.             |
| <b>582</b> | Silet enim contentio                |
|            | ex bonorum consilio                 |
|            | regique benedictio                  |
|            | [tunc] fit ab apostolico.           |
| 583        | Papa regem coronavit <sup>3</sup>   |
|            | regaliaque tribuit4                 |
|            |                                     |

- 1. Le 12 février 1111 (comp. Jaffé, Reg. RR. PP., p. 501).
- 2. Comp. Gen. xxxII, 26.
- 3. Le 13 avril 1111 (Jaffé, ibid., p. 502).
- 4. Les droits régaliens avaient déjà été accordés par Pascal II à l'empereur le 4 février 1111 (*Ibid.*, p. 501, n. 4661).

| <del>-</del>                          |
|---------------------------------------|
| et electis episcopis                  |
| ut virgas donet annuit <sup>1</sup> . |
| Ad hoc autem conservandum             |
| factum est privilegium                |
| et utrinque confirmatum               |
| super corpus dominicum.               |
| Quo taliter composito                 |
| fit prima haec petitio                |
| regi ab apostolico                    |
| ut bono ejus animo                    |
| Odonem virum simplicem,               |
| quem fecerat pontificem,              |
| reciperet in hominem                  |
| atque in suam gratiam.                |
| Hoc primum apostolicum                |
| rex diligens obsequium                |
| dat Odoni presulatum                  |
| statim post suum reditum.             |
| Qui regi fide subditus                |
| cum legatis regalibus                 |
| Cameracum regreditur                  |
| et decenter recipitur.                |
| Tonitruum hujus facti                 |
| per totum orbem sonuit                |
| de quo stupent universi               |
| ecclesiarum filii.                    |
| Mirantur hoc audientes                |
| religiosi presules,                   |
| sanctissimi et abbates                |
| cunctique mundi ordines.              |
|                                       |

<sup>1.</sup> Le 12 avril 1111 (Ibid., n. 4662).

| 591        | Hinc adeunt velociter              |
|------------|------------------------------------|
|            | papam presentialiter               |
|            | quem alloquuntur duriter           |
|            | et reprehendunt graviter           |
| <b>592</b> | de hoc pacto mirifico,             |
|            | terribili, sacrilego,              |
|            | quod fecit cum diabolo             |
|            | pro timore corporeo.               |
| <b>593</b> | Dehonestant papam multum,          |
|            | totum damnant ejus pactum,         |
|            | dirumpunt privilegium              |
|            | quod vocant pravilegium.           |
| <b>594</b> | Est itaque deposita                |
|            | haec pactio mortifera <sup>2</sup> |
|            | et item excommunicat <sup>3</sup>  |
|            | regem omnis aecclesia.             |
| 595        | Ecce papa digno jure               |
|            | cohercetur deponere                |
|            | episcopos qui de rege              |
|            | virgas ausi sunt sumere.           |
| <b>596</b> | Non multo post hunc terminum       |
|            | deposuit episcopum                 |
|            | Odonem propter baculum             |
|            | a rege sibi⁴ traditum⁵.            |
|            | •                                  |

- 1. Comp. Act. Concilii Romani 18-23 Mart. 1112 (Mon. Germ., Legg. t. II, App. p. 181. Muratori, Rev. Ital. Script., t. III, part. 1, p. 363).
  - 2. Le 23 mars 1112 (Jaffé, p. 504).
  - 3. excommunicat. Dans le ms. il y avait d'abord excommunicant.
  - 4. sibi. Dans le ms. au-dessus de la ligne.
- 5. Si le fait est vrai, il n'est pas mentionné dans Herman de Tournai (comp. la note suivante), on ne peut s'empêcher de trouver cette sévérité un peu excessive, puisque Odon n'aurait

597 Deposuit per litteras
quem tenebat infirmitas:
cujus complet humilitas
quidquid jubet auctoritas.

598 Dimittens episcopium
perrexit Aquicinium,
ubi reddens se monachum
per tempus vixit modicum¹.

599 Defunctus enim citius²
sic totus est depositus
quod non vocatur amplius
nec abbas nec episcopus³.

reçu l'investiture de l'empereur que dans le temps où le droit de la donner avait été expressément reconnu à celui-ci par le pape.

- 1. D'après Herman de Tournai, ce ne fut que huit jours avant sa mort et déjà gravement malade qu'Odon se fit transporter à Anchin. Infirmitate corporis gravatus, episcopatum reliquit, seque Aquicinctum in lectica deportari fecit..... Sicque infra octo dies idem episcopus defunctus..... (Restaur. abb. S. Martini, n. 100, p. 921).
- 2. Sa mort arriva en 1113, d'après Lambert de Watrelos (p. 512) et l'auteur de la Version française de notre chronique (p. 521, n. 32 extr.); le 19 juin, comme l'atteste Amand, abbé d'Anchin, qui en fut le témoin oculaire (Act. SS., t. III Jun., p. 912, n. 7). Herman de Tournai, à la suite du passage cité dans la note précédente, nous donne ces détails relativement à son tombeau: In ecclesia Aquicinensi coram crucifico cum magno honore sepelitur et de candido marmore imago ejus super sepulcrum ejus sculpitur. On y inscrivit l'épitaphe suivante (cit. Gall. Christ., t. III, p. 26):

Hic tegitur praesul Odo Qui perspectus omni mundo Fuit exsul, Deo fidus; Fulget caelo quasi sidus.

3. Odon est marqué comme bienheureux dans quelques recueils hagiographiques belges; mais il n'a jamais été l'objet d'une canonisation solennelle ni d'une reconnaissance de culte équivalente à la canonisation (Act. SS., ibid., p. 910).

# Quod Cameracenses Galcherum in episcopatu restituere voluerunt post mortem Odonis.

| 600 | Ad eligendum alterum       |
|-----|----------------------------|
|     | clerus et plebs episcopum  |
|     | per commune consilium      |
|     | statim agunt capitulum.    |
| 604 | Reducunt ad memoriam       |
|     | suam longam miseriam       |
|     | quam passi diu fuerant     |
|     | per alternam discordiam.   |
| 602 | Quod malum, quod discidium |
|     | pati verentes iterum,      |
|     | ad Galcherum revocandum    |
|     | omnes confirmant animum.   |
| 603 | Nam hoc satis probaverant  |
|     | quod vivere non poterant   |
|     | per stabilem concordiam    |
|     | donec eum restituant.      |
| 604 | Revocatur hinc Galcherus,  |
|     | regi refertur baculus :    |
|     | rex vero favet citius      |
|     | factis petitionibus.       |
| 605 | Morabatur in Tornaco       |
|     | Galcherus illo termino     |
|     | vivens ibi de proprio      |
|     | cum honore et gaudio.      |
| 606 | Cui fecit rex cognitum     |
|     | ut veniat apud eum,        |
|     | recepturus presulatum      |
|     | urbis Cameracensium.       |

| ۰ | 4 | ٠. | • |  |
|---|---|----|---|--|
|   |   |    |   |  |

#### GESTA

| 607 | Verum Galcherus pessimam<br>sciens esse discordiam |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | inter papam et cesarem,                            |
|     | se ipsum vero debilem,                             |
| 608 | immo timens de gratia                              |
|     | perdenda apostolica                                |
|     | quam stulte jam amiserat                           |
|     | pro inobedientia :                                 |
| 609 | ad hoc illius animum                               |
|     | nullum flexit consilium                            |
|     | ut ultra per regis donum                           |
|     | offendat magisterium.                              |
| 610 | Cum igitur de Galchero                             |
|     | nulla prosit petitio,                              |
|     | nec facta revocatio,                               |
| -   | mittatur in silentio <sup>4</sup> .                |

#### De morte Galcheri.

Vixit Galcherus denique non multo quidem tempore<sup>2</sup>,

1. Comp. plus haut Introduction, num. 13.

2. L'acte par lequel Burchard, évêque de Cambrai, soumet l'abbaye de Bornhem à celle d'Afflighem (ces deux abbayes étaient situées dans l'archidiaconé du Brabant) en 1120, porte en tête des signatures : Signum Gualteri archidiaconi, et cette signature est suivie de celle de trois autres archidiacres (Miraeus, Op. dipl., tome I, page 171). Un autre diplôme de la même année 1120 est signé par l'évêque Burchard et par cinq archidiacres, parmi lesquels ne se trouve pas Gaucher (Ibid., t. II, p. 816). Il serait peut-être permis de conclure de là que Gaucher mourut dans le courant de l'an 1120, si outre plusieurs autres diplômes antérieurs, signés aussi par les mêmes cinq archidiacres, il n'y en avait encore un de 1122, où leurs noms sont

sed antequam sit mortuus fit ultio de hostibus, de his qui eum oderant, qui eum deposuerant, qui magis ejus operi semper erant contrarii. Nam priusquam moriatur, omnes illi moriuntur quorum labor quesierat quod honorem amiserat. Suis ergo malivolis divina strage mortuis, dixit : Ecce jam vindicor; si ego ex nunc morior, dulcis mihi mors aderit, mortem volo cum venerit: eo quod vivum Dominus me ultus est de hostibus. De hinc sub brevi'termino sancto fretus consilio se ad Sanctum Nicholaum de Silva reddit monachum. Ibi vero penituit, actus pravos corripuit egitque penitentiam ob delictorum veniam. Qui sumpto Christi corpore sancta in confessione

précédés dans la liste des signatures de celui de Gaucher: S. Gualteri archidiaconi (Duvivier, Recherches sur le Hainaut ancien, p. 527).

de hoc migravit seculo.

Modo vivat in Domino
et Deus illi tribuat
ut vitae pacem habeat,
qui odiens nequitiam
semper fecit justiciam.
Det vero sibi requiem
atque lucem perpetuam
qui judicabit populum
atque per ignem seculum. Amen.

Explicit vita Galcheri Cameracensis episcopi.

## [GESTA ODONIS']

#### Incipit de domno Odone episcopo.

1. Defuncto Suessionensi episcopo, Pascalis tunc apostolicus Manassem, episcopum Cameracensi aecclesiae dispositum, in pastorem eis concessit, eo quod nec Cameracum intrare nec commissis sibi poterat prodesse. Ecce restitui potest Galcherus : ecce, si voluerit Deus, patet locus et oportunitas datur miserendi ejus. Quapropter clerici Cameracenses, de ejus restitutione spem habentes, ad archiepiscopum Manassem vadunt, misericordiam querunt; sed adhuc antiquo prevalente odio impetrare non possunt. Quos archiepiscopus ille dum videt ante se, sub obedientia et anathemate commonet et cogit pastorem eligere, Verumtamen ipsi nullum elegerunt, immo eligi contradixerunt, appellantes Romam propter evitandam inobedientiam et propter habendam apud Cameracum reversionem. Cives enim, qui pro conservanda fidelitate filios suos tradiderant cesari, illis cum juramento denuntiaverant, si alterum quam Galcherum episcopum facerent, Cameracum non reverti. Ideo reversi sunt, sed inobedientes, et quidam, qui Remis reman-

<sup>1.</sup> Comp. Introduction, num. 14, et les notes à la Vie de Gaucher, str. 490-599.

- serant, Galchero penitus abrenuntiantes, quendam Odonem abbatem S. Martini de Tornaco presulem elegerunt, cui post triduum consecrato obedientiam juraverunt. In eadem aecclesia, cujus abbas extiterat, duobus annis et apud Inciacum per quinquennium habitavit, eique de christianitate Cameracensis clerus et populus fideliter obedivit.
- 2. Videns vero Galcherus quod etiam inter amicos vilescit et a cunctis postponitur, comparatus jumentis insipientibus quasi demens loquitur. Manassem enim archiepiscopum vocat archibricum, asinum coronatum, idiotam indiscretum, quicquid facit parvipendens, dehonestans¹ et blasphemans. Positus ergo extra spem misericordiae ex parte Remensis aecclesiae, Romam ire paravit: et ideo quedam tribuit et quedam vendidit, et quae non potuit dare nec vendere aut pignoravit aut dissipavit. Prelibato² enim Hugoni castellano Cameraci castellaniam reddidit infra urbem³ per magnam pecuniam: quam sibi numquam reddendam Lietbertus episcopus firmaverat per excommunicatio-
  - 1. dehonestans. Dans le ms. hehonestans.
- 2. Ce mot, ainsi que nous l'avons marqué dans l'Introduction (num. 14), montre que cette Vie d'Odon était regardée par l'auteur comme la continuation de la Chronique des évêques de Cambrai, à laquelle devait appartenir aussi la Vie de Gaucher.
- 3. C'est-à-dire, sans doute, qu'il lui accorda de remplir de nouveau les fonctions de châtelain, avec jouissance des droits qui y étaient attachés, dans la ville de Cambrai, sans pouvoir lui accorder le château de Cambrai, c'est-à-dire la place du Cateau-Cambrésis, qui se trouvait alors entre les mains du comte de Flandre Robert II (comp. plus haut Gest. Galcheri, str. 528). Du reste Hugues II d'Oisy eut soin aussi de s'accommoder avec ce dernier, en se reconnaissant son vassal (comp. plus bas Gest. Burchardi, I, c. 5).

- nem<sup>1</sup>. Pro multa etiam argenti pecunia pignoravit theloneum et molendina et quedam alia bona episcopo pertinentia, ut futurus episcopus cuncta inveniret impedita. Quem ad se venientem Pascalis paterne recepit atque possessiones et honores, quos ante presulatum tenuerat, sibi per judicium recognovit. Et inter cetera ei redditum Braibatensem archidiaconatum<sup>2</sup> confirmavit ita libere possidere per privilegium quod inde Cameracensi episcopo non responderet <sup>3</sup> et a quocumque vellet presule chrisma in ministerio suo quotannis haberet.
- 3. De receptione Odonis intra urbem. Tempore illo comes Robertus clericorum consilio Odonem episcopum posuit in Cameraco victurum de proprio, non de imperatoris beneficio. Episcopus iste, vir litteratus, magister egregius, patiens et modestus, humilis ad omnes, sanctos habens mores, iste, inquam, honoravit clericos super omnes ordines. Quasi unus de fratribus tam per diem quam per noctem frequentavit aecclesiam, et possessiones ejus augmentavit de bonis temporalibus. Nil exigebat preter obsonium de consecrationibus ecclesiarum. Omnes subjectos pascebat et multiplicabat in doctrinis celestibus quemadmodum pascit et multiplicat oves suas pastor bonus.
- 1. Comp. Gest. Lietberti, n. 16-23 (p. 494-496) et Gest. Gerardi II, n. 1-4 (p. 498).
  - 2. Comp. plus haut Gest. Galcheri, str. 88 et 576.
- 3. Une exemption du même genre semble avoir été accordée pour un temps à l'église de Tournai par le même pape Pascal II (Herman. Tornac., Restaur. abb. S. Martini, n. 98 extr., p. 920), comme une compensation ou une sorte de mitigation de l'état d'infériorité où la mettait son union avec le siège de Noyon sous l'évêque de cette dernière ville.

4. De depositione et morte ipsius. — Dum vero haberet maximum studium de salvatione animarum, sed unde viveret nullum possideret beneficium, tandem de quesito et recepto nescius futurorum in magnae offensionis cecidit periculum. Ex hoc enim quod de manu imperatoris excommunicati virgam suscepit pastoralem et coram episcopis et principibus regni fecit sibi fidelitatem, quasi primus prevaricator summum offendit sacerdotem. Nam inter papam et cesarem in tempore illo erat contentio de pastorali baculo et de omni dono ecclesiastico. Quem jam ipse papa sic superaverat quod nullus amplius de manibus illius investituram ecclesiasticam accipere presumebat. Et quoniam iste Odo episcopus, humilis et incautus, sacratas manus manibus heretici et anathemate sacrilegi polluit, hoc utique papa pro gravi tenens excessu, epicopalia sibi cuncta prohibuit. Infirmus morti proximus tunc ipse jacebat quando in eum apostolica supervenit sententia. Qui obediens Deo et apostolico. defunctus est in obedientia, sepultus honorifice in Aquicinensi ecclesia.

> Explicit de domno Odone episcopo Cameracensi.

napir una nel act valchery cameraunis epi...

VANO lods gerard anales four mour

us:endem lub réposits; clevers disordands; ce

cidit ha acta a omis et gla p illoz mlania p live a dilozdia. Pam ut agant ad libiut nolunt habere dim cit post gerardit mozinit iin di gant entin. Si hine acciso eletiosa, non bine co

gant effin. Si hine accido clerios non hine et and laws: at arms ut lalmanus smes ale universe Adenim has esta we patit entra od e ruing dedua. s m dolare polita: boc factil é à clerges a unullis laices à duis a kruulis a grandib; a minumis S; er maiou merno hino elericos redarguo quoz debet confilio agi de fanoblatto. Ulu adeo stir cupidi et amoze phem ed non histert tribu viulati alicui die uult elle ibout ille archidiacii. a of it pover melus unte elle ul canome. Die util unte evins the peur alut uniquist ad libral ppr suit pseut follow habere plulë latin legis odmë. na y canomi regtim. na v doch ma alia Surum extallicit n'quer une nec catholicum nec a bones bonum? Klimonul. S; que largu apreume. P : elle libi cupum::aut illi que plut diligiat. libi pallose eligunt & cum lic agant clerici n'e muri li laice nolumane wishing fine divides a capide. Ham ille que plus sapuent 4 lege magie lenfiunt of dillonant of leumint. plebem etrare facunt. Clerra y inviola distinuint in univer do ant onks malicia a kininant dikudia. S; poliqua wox pople nul clerranz active mula; case mouses un verris elle no quius: uener in amfilia dicentes epia sapliale papital p hoe deen deletout bune tenent audientia synunt depit sciencia d pre auarmam di curbant ectam Synunc eny cobiose a decircia a canones of sing aniclos homines di cunt elle murbiles furaut & pople p we diffentioned? got i ever epe nec his nec ille alius unfi ille que nobilis

! . · •

## [GESTA BURCHARDI. I'.]

#### Incipit de domno Burchardo episcopo.

Cum sit utile et dignum memoria<sup>2</sup> vitas pontificum incognitas futuris innotescere et actus eorum celebres declarare, quomodo domnus Burchardus in episcopatum Cameracensem successerit, qualiterque vixerit, quot penas sustinuerit, quo labore dispersa recollegerit, qua cura recollecta servaverit, ad honorem Dei et sanctae sibi commissae aecclesiae congruum est intelligere et audire.

#### De electione ejus.

- 1. Post defunctum Odonem episcopum Cameracensem, assensu imperatoris et canonica electione cleri et populi ad episcopatum successit<sup>3</sup> tricesimus sextus<sup>4</sup>
  - 1. Comp. Introduction, num. 15.
  - 2. Le copiste a mis en interligne : vel [memori]e.
- 3. L'an 1114, d'après Lambert de Watrelos (p. 512) et l'auteur de la Version française de notre chronique (p. 521); mais sa consécration n'eut lieu que deux ans après, comme il est marqué à la fin du présent chapitre.
- 4. Burchard occupe en réalité le trente-septième rang dans la série des évêques de Cambrai (comp. *Gall. christ.*, t. III, p. 26). Peut-être notre anonyme n'a-t-il pas compté au nombre de ces

domnus Burchardus, vir simplex et honestus, clericus sacerdosque catholicus. Papa vocabatur Pascalis qui tunc temporis apostolicae sedis custos extiterat et rector, et quartus Henricus<sup>1</sup> dicebatur imperator qui sub eodem tempore Romani imperii inventus est gubernator. Ceterum inter regnum et sacerdotium erat discordia mirabilis maximumque discidium. Papa namque ipsum imperatorem et ejus opera incessanter anathematizabat, et omnibus virgam pastoralem recipientibus de manu sua sacerdotii consecrationem et oleum penitus denegabat. Quapropter domnus iste Burchardus Cameracensi aecclesiae presul communiter designatus et per ipsum imperatorem a Cameracensibus factis fidelitatibus in terram receptus, per biennium utique ab apostolica et Remensi sede consecrationem debitam dubitavit requirere.

2. Verumtamen Deum ponens adjutorem suum, qui certum desolatis prebet solatium, qui Joseph alienum super Egiptios fecit prepositum, et obedire cupiens sancte Romane et Remensi aecclesiae, prudenter misericordiam Dei suique magisterii cepit sustinere, assiduis orationibus et ceteris beneficiis vacare, cleri et populi gratiam per humilitatis devotionem plurimum obtinere. Ex honesta ergo conversatione sua tam utilis et optima de illo circumfertur opinio quod Radulfus Remorum archiepiscopus<sup>2</sup> ex bono

évêques Manassès, le compétiteur de Gaucher, regardé par d'autres comme son successeur. La chose semble d'autant plus probable que Manassès n'a pas de biographie spéciale dans notre recueil.

<sup>1.</sup> Plus connu sous le nom de Henri V. Comp. plus haut p. 5, not. 1.

<sup>2.</sup> L'archevêque Manassès II était mort en 1106, et Raoul l'avait remplacé l'année suivante.

rumoris odore pro amore paterno in ejus nimirum animatur auxilio. Quem ideo protinus mandatum suisque litteris munitum, cum bona spe et grandi fiducia recuperandi, domno transmisit pape Pascali. Mox operante Deo et archiepiscopi testimonio, immo ejus consilio, apud ipsum papam Pascalem quesitam invenit gratiam et misericordiam<sup>1</sup>. Reversumque a presentia pape idem archiepiscopus benigne recepit et precepto ejusdem apostolici in nomine Domini pridie nonas junii<sup>2</sup> honorabiliter Remis consecravit<sup>3</sup>. Denique confirmatus in pontificali potentia Cameraci receptus est cum honore debito et solemni leticia, positus a legato sancte metropolis in pastorali cathedra.

- 3. In primo igitur curae pastoralis negotio ipse Burchardus pontifex praefectus a Domino, venit inter canonicos sicut pater inter filios, sicut dominus inter servos, sicut magister inter discipulos; sicque locutus est ad eos: Karissimi, oportet nos, qui super domum Dei episcopale suscepimus ministerium, ne dormitantibus nobis silentio subtrahatur a vobis quod animabus vestris sit necessarium. Ad hoc enim transmissi sumus a Domino et a nostro magisterio quatinus a nobis et prava corrigantur et salutaria predicentur. Vobis itaque
- 1. L'auteur supprime ici beaucoup de détails consignés dans la seconde Vie de Burchard.
- 2. Le 4 juin, à la fête de S. Quirin, ainsi qu'il est marqué dans la seconde Vie (str. 88). L'auteur de la Version française s'est donc trompé lorsqu'il a dit que la consécration de Burchard se fit au mois de Julle (p. 521, n. 33).
- 3. Cette consécration eut lieu en 1116, comme on peut le conclure de ce qui est dit plus haut à la fin du ch. 1 et comme il est marqué expressément dans Lambert de Watrelos (p. 513).
  - 4. Dans le ms. perfectus.

- a Deo denuntiamus vestramque dilectionem dulciter commonemus ut in diebus vestris Domino servientes et catholicae aecclesiae statum sustinentes, sacras sanctorum patrum sequamini traditiones. Nos vero more predecessorum nostrorum vobis jura vestra benigne reddimus vestrasque canonicas consuetudines plane concedimus et sub anathemate confirmamus. Promittimus etiam paternaliter vos tractare et amare resque ecclesiasticas, prout Deus donaverit, libenter augmentare. Cujus promissionis donaria pro ordinanda ratione decrevi manifestare in extremo dictamine presentis hystoriae: presul autem ad quod interdum laborare nititur, conservato ordine ecce demonstrabitur.
- 4. Intrans enim pontificale palacium, de propriis possessionibus sic invenit vacuum quod cum clericis, cum militibus, cum famulis ita vivere non poterat, sicut jure et consuetudine predecessorum vivere decebat episcopum. Jura, domus et possessiones que sint, et quomodo omnia collocata consistant, presul sollicitus investigat, quia distracta et dispersa reformare et recolligere in sua sacratione promiserat. Sui namque predecessores episcopi, alii per levitatem, alii per amicitiam, alii per necessitatem, hec et illa donaverant, hec et illa vendiderant, et pleraque alia in vadimonium posuerant: villas scilicet, dominicaturas, silvas, aquas piscatorias, terras arabiles, ceterasque possessiones, quas injuste occupaverant casati Cameracenses et quidam milites. Ceterum quicquid episcopus ad mensam suam juste pertinuisse didicit, auxiliante Deo ex curiali judicio ad se retraxit et tenuit. Molendina vero atque teloneum, quae posita fuerant in vadimonium, videns quod sine redemtione non valeret rehabere, prestantibus argen-

tum nolens inferre detrimentum, redemit ea de possessione aliorum reddituum.

- 5. De recuperatione Novi Castelli. De alio damno preterea quod multo tempore passa fuerat Cameracensis aecclesia, scilicet de Novo Castello et de castellania, consilium querit episcopus a suis fidelibus auxiliumque postulat. Miratur enim et non cessat meditari quo magis ingenio illud damnum mirabiliter impeditum posset expediri. Tercius enim Henricus imperator castellaniam Cameraci Novumque Castellum secundo Roberto comiti Flandriarum olim concesserat ideo possidendum ut episcopum suum, quem mitteret apud Cameracum, diligenter sustineret, et terram, que ad regnum suum pertinet, fidelius custodiret<sup>1</sup>. Comes itaque Robertus in manu sua castellum tenuit, et Hugo de Osgiacho<sup>2</sup>, filius Hugonis castellani Cameracensis, castellaniam illam a comite sibi concessam recepit et provide sibi hominium faciens, fidelitatem comiti servare juravit. Comes pro hujusmodi crebro Cameracum veniebat, Cameracensibus conferens auxilium ubi necessitas exigebat. Sed brevi vivens tempore profectus est Meldis quodam die subito extinctus est<sup>3</sup> inter
  - 1. Comp. plus haut Gest. Galcheri, str. 528.
- 2. Hugues II d'Oisy, fils de Hugues Ist, épousa Heldriade ou Hédriade (Diplôme de confirmation de la fondation de l'abbaye de Vaucelles par Hugues II d'Oisy et Heldriade. Miraeus, Op. dipl., t. III, p. 37), qu'on dit avoir été sœur d'Isaac de Baudour ou de Mons (Le Carpentier, Hist. de Cambrai, t. I, part. I, p. 235), et par conséquent tante de l'évêque Nicolas, dont les Actes se trouvent à la fin de notre document. Une expression qui revient plusieurs fois dans ces Actes confirme le fait de la proche parenté entre la femme de Hugues II d'Oisy et Nicolas (Gest. Nicolai, str. 202, 247, 252, 268, 272), qui est du reste affirmée expressément par Lambert de Watrelos (comp. ibid., note à la str. 202).
  - 3. L'an 1116 (Annal. Aquicinct., p. 504. Lambert. Watrel.,

opera et arma militaris superbiae<sup>1</sup>. In cujus hereditatem et honorem heres succedens proximus filius suus juvenis Balduinus<sup>2</sup> quasi ex hereditate patris castellum possedit : et sicut de patre, ita de filio castellaturam tenuit, facto hominio et fidelitate, idem Hugo castellanus. Hec igitur universa omnia quoniam facta sunt contra Deum et sanctam Cameracensem ecclesiam, Burchardus episcopus juste consultus ipsum cepit excommunicare Balduinum comitem et cotidie campanis sonantibus ante Dominicum corpus et sanguinem actitare proclamationem ad presentem et perpetuam illius comitis damnationem: et vere ad damnationem secundum opera ejus et nostram intentionem. Non multum enim moratur illud quo comes ille Balduinus, quemadmodum pater suus Robertus, in possessiones sanctae Mariae ingressus, quodam die militari negotio circumventus, tale vulnus repente in proprio suscepit capite quod nullo utique potuit salutifero sanari medicamine<sup>3</sup>. Pius tamen Dominus, qui neminem vult perire, qui non letatur morientium perditione, nobis tribuit fidem suae misericordiae, quando illi vulnerato et plaga putrescente graviter

<sup>p. 512), le 5 octobre (Necrolog. Aquicinct., ibid., p. 504, not. 5).
1. Il y a plusieurs versions assez diverses sur la mort du comte Robert II (V. Rec. des Hist. de Fr., t. XIII, p. 394 med. et not. b).</sup> 

<sup>2.</sup> Baudouin VII, surnommé Hapkin ou à la hache.

<sup>3.</sup> Nous lisons de nouveau, dans les anciens historiens, plusieurs versions très diverses sur les causes de la mort de Baudouin VII. Les principales se trouvent rapportées dans l'histoire de la restauration de l'abbaye de Saint-Martin par Herman de Tournai, dans la Vie du B. Charles le Bon par Gauthier, dans la Chronique de Saint-Bertin par Jean d'Ypres et dans l'Histoire ecclésiastique d'Orderic Vital (comp. Rec. des Hist. de Fr., t. XIII, p. 396, 336, 463 et ibid. note c).

cruciato tamdiu concessit vivere quod spacium confessionis et locum habuit penitentiae.

- 6. De morte Balduini comitis. -- Audiens itaque Burchardus episcopus quod de vita comitis nulla spes habeatur, legati sui ad ipsum velociter transmittuntur, quesituri ex parte sua ut predictum castellum sancte Mariae et castellaniam liberrime reddat, et ne successor ejus in eandem possessionem post ipsum introeat, pro sui absolutione et peccatorum remissione firmiter precipiendo prohibeat. Suscepta libenter legatione pontificis, comes infirmus compunctus, humilis, similitudine veri penitentis, utramque possessionem episcopo liberam clamavit, exterritus morte imminenti et timore Domini et die judicii. Facta vero redditione castelli et castellaniae, comes absolvitur, antequam moriatur, a Burchardo pontifice: nec mora, defunctus est<sup>1</sup>, Deo gratias, in penitentia et satisfactione. Usque modo, propitiante Domino, haec omnia prospere credimus accidisse ad reddendam sanctae Mariae possessionem suam. Sed diabolus, bone actionis invidus, adhuc temptavit quantum potuit paratis obsistere factamque concessionem in longam perturbationem reducere.
- 7. De Karolo comite Flandrensi. Successit enim in honorem Balduini comitis nepos<sup>2</sup> suus nomine Karolus, regis Danimarcae filius, vir potens et pru-
- 1. Le 17 juin 1119, au témoignage de l'auteur contemporain de la Vie de Charles le Bon (Mon. Germ., SS. t. XII, p. 541). L'année 1119 est aussi marquée comme celle de la mort de Baudouin dans les Annales d'Anchin (p. 504) et dans Lambert de Watrelos (p. 513). La Version française indique à tort l'année 1118 (p. 522, n. 34).
- 2. Cousin germain. La mère de Charles le Bon était sœur de Robert II, père de Baudouin VII (Mon. Germ. tom. cit., p. 540, lin. 2). Comp. plus bas la note à la str. 202 des Gest. Nicolai.

dentissimus, qui noluit assentire factis de castello concessionibus, immo illud cum castellania in suis retinuit manibus. Ecce venit qui presulem non noverat, ecce venit tamquam Pharao qui Joseph ignorabat, ecce presuli crescit labor et detrimentum, quia de concessione defuncti comitis neminem habuit sustentatorem contra ipsum Karolum noviter constitutum. Noviter enim introductus omnes occupare concupivit redditus et honores, quoscunque in vita sua juste vel injuste tenuerant ipsius predecessores. Qui inter cetera quae ex consilio fidelium disposuerat, castellaniam reddidit Hugoni castellano, eo jure et servitio quo prius eam tenuerat de suis predecessoribus, de Roberto scilicet et Balduino filio ejus Flandriarum comitibus. Unde presul dolens et graviter conquerens convenit ipsum venerabilem comitatus successorem et cum magnae humilitatis devotione suam quesivit habere gratiam et super ablatis misericordiam. Qui tandem commotus tam servitio presulis quam amicorum precibus, castellaniam retinens, castellum reddidit: ita tamen quod si aliquando sibi foret necessarium, in eodem haberet castello, sicut episcopus, et plenam fiduciam et fidele refugium. Cetera quid dicam? hoc totum sic est concessum sicque constitutum.

#### 8. De Hugone castellano. — Post haec citius a

1. Au-dessus des mots presulis quam on lit dans le ms. marcas ducentas. Dans la Version française nous trouvons notre texte ainsi rendu: Nequedent par proiere de ses amis et pour 200 marcs que li evesques li bailla, il lui rendit le castiel en Cambresis (p. 522, n. 35). Il y a sans doute une confusion de deux faits différents dans la Chronique de Saint-André, où il est dit: Hic [Burchardus] a comite Balduino, dum aegritudine diutina..... laboraret, non sine pretio magno consiliariis ejus collato, hanc villam cum turri recepit (Chron. S. Andr., c. 29, p. 546).

suis fidelibus de castellania consilium postulat idem episcopus. Unde accepta virtute consilii, statim commovit castellanum Hugonem de illo castellaniam recipere et tenere, sicut olim illam tenuerant predecessores ejus 1 de Cameracensi pontifice. Quod illum quidem facere recusantem percussit episcopus anathematis gladio, totam terram suam divino precipiens carere officio. Hinc castellanus nimiam succensus in iram et in mortale commotus odium adversus pontificem, in villa de Crevecuerh firmavit opidum, Cameraci proximum, quod fore intendebat intus urbi et terrae foris ad intolerabile<sup>2</sup> detrimentum. In quo velociter ingressus cum militibus et servientibus sibi<sup>3</sup>, villas circumpositas depopulatus est predis et incendiis, captis terrarum cultoribus aut interfectis. Sedet in insidiis per singulos dies ut rapiat pauperes, ut interficiatinnocentes 4. Conversus ad superbiam, pronus ad malitiam 5, factus est continuus insidiator omnium venalia Cameraci ferre volentium. Prorsus enim Cameracensibus desiderabat auferre triticum, sal et vinum et fructus arborum, pisces maris et ligna silvarum. Haec siquidem mala quamdiu potuit, tamdiu irrogare nequaquam cessavit. Sed omnis posteritas in exemplum teneat et in perpetuam habeat memoriam quam apertam de hac malitia Deus ultionum<sup>6</sup> fecit justiciam, qui retribuit abundanter facientibus superbiam7.

- 1. Vel sui. Note interlinéaire.
- 2. intolerabile. Il y avait d'abord dans le ms. intolarabile.
- 3. sibi. Dans le ms. on a ajouté au-dessus de la ligne : vel suis.
- 4. Comp. Ps. IX, 8, 9.
- 5. Comp. Job. XI, 12. Exod. XXXII, 22.
- 6. Comp. Ps. XCIII, 1.
- 7. Comp. Ps. XXX, 24.

9. Episcopus enim et Cameracenses, hoc malum ulterius ferre non valentes, quotquot possunt congregant milites, opidum de Crevecuerh et contumaciam castellani exterminare cupientes. Congregati vero concurrunt primum apud Osgiacum, ubi castellanus securius manebat et in cujus munimine fortius confidebat. Villam autem totam extra firmitatem frangunt et concremant, aliasque villas devastant quae circa fuerant et ad eum pertinebant. In crastino apud Crevecuer episcopus et Cameracenses una conveniunt, assul appetunt villamque usque ad interiorem opidi forti dinem capiunt, predantur et comburunt. Castella novissime recognoscens sibi juste haec omnia disse, eo quod Deo et recto domino suo restiter solummodo aecclesiis Dei atque pauperib cerat, valde penitens pacem et concordi quesivit atque pontifici ligiam fidelitat et hon um rte posse hjus facere obtulit et promisit, si qualib rei licentiam impetrare a domi suo Karo llandriarum comite. Hec igitur q ellani prom o ad pacem flexit episcopum, venimue concessa absolvit eum quod opidum de Crescuerh in stat forma qua villa prius extiterat rel ret nec illu leinceps sine assensu episcopi et neracensiu pro alia necessitate reformaret, jurata que amici h firmiter conservaret. Quod et factum è

#### 10. De quodam homine nomine Werimboldo.

In isto nostro dictamine volo de quodam homine, de Werimbaldo nomine

vitam notam ostendere fidelium noticiae.

2 Sub antiquis temporibus vir iste de parentibus ortus fuit venerabilibus Cameraci manentibus.

3

7

8

Qui et in pueritia et in adolescentia plenus fuit per omnia humilitatis gratia.

Nam dum puer, dum parvulus, dum juvenis, ut famulus et cum fit vir ut callidus famulabatur omnibus.

5 Hoc opere gratissimo placet urbis dominio, placet clero et populo, tam minori quam maximo.

6 Emortuis parentibus remansit hic juvenculus, inter vicinos habitat, se omnibus humiliat, amat omnes et approbat, nullum ledens improperat.

Ad omne genus hominum verbum profert dulcissimum et quasi servus omnium cunctis offert servitium.

Porro cuidam homini
Petro plurimum diviti
conjunxit se multiplici
pro gratia servicii.

| 9  | Suscepit Petrus juvenem<br>propter ejus prudentiam,<br>cui suam dat filiam                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | sicut suam Jacob Laban.  Nam sicut Jacob meruit quod natam Laban habuit, hic servire sic studuit       |
| 11 | quod sibi Petrus tribuit  Mariam suam filiam  etate nimis juvenem,  quam accepit in conjugem           |
| 12 | et irremotam comitem.  Petrus Mariae genitor, vicinis suis ditior, hoc adjuncto connubio 1             |
| 13 | sub federe legitimo<br>quem filiae conjunxerat<br>et generum plasmaverat                               |
| 14 | rebus suis consociat, domesticum edificat. Concedit bono animo et filiae et genero ut sit eis communio |
| 15 | de victu et hospitio.  Largitur eis propriam de argento pecuniam, de nummis abundantiam,               |
| 16 | de vestimentis copiam.  Sunt igitur per omnia tamquam una familia :                                    |

<sup>1.</sup> connubio. Dans le ms. conubio.

|    | lucrantur, querunt munera   |
|----|-----------------------------|
|    | quacunque possunt gratia.   |
| 17 | Argenti lucris inhiant      |
|    | et horrea magnificant       |
|    | et omnia quae congregant    |
|    | dupliciter multiplicant.    |
| 18 | Sic computatis mensibus     |
|    | in modicis temporibus       |
|    | census accrescunt censibus  |
|    | et munera muneribus.        |
| 19 | Ecce dolor est nimius       |
|    | et timor in hominibus       |
|    | quod qui boni sunt primitus |
|    | hos depravat diabolus.      |
| 20 | Nunc ditantur muneribus     |
|    | et argenti ponderibus,      |
|    | delectantur in vestibus     |
|    | et in cibis et potibus.     |
| 21 | Hii ergo qui sic faciunt,   |
|    | divitiis et affluunt        |
|    | profecto non obediunt       |
|    | prophete a quo audiunt      |
| 22 | frequenti exhortamine       |
|    | in psalmo sancto dicere:    |
|    | si affluunt divitiae,       |
|    | nolite cor apponere¹.       |
| 23 | Werimboldus propterea       |
|    | sua favente femina          |
|    | sibi suisque propria        |
|    | paravit edificia.           |
|    |                             |

1. Ps. LXI, 11.

| 24         | Coaptatur una domus                         |
|------------|---------------------------------------------|
|            | de lignis et lapidibus                      |
|            | grata urbi et civibus,                      |
|            | apta viris divitibus.                       |
| 25         | Nam ibi sunt cellarium,                     |
|            | granarium et solium                         |
|            | et coquina et stabulum                      |
|            | et quodque necessarium.                     |
| <b>2</b> 6 | Ergo Petri licentia,                        |
|            | cum omni sua gratia                         |
|            | perrexerunt ad propria                      |
|            | gener suus et filia.                        |
| 27         | Petrus ita relinquitur,                     |
|            | familia dividitur,                          |
|            | Werimboldus magnificus                      |
|            | domum factam ingreditur.                    |
| 28         | Tunc ostendit eximias                       |
|            | quas habebat divitias                       |
|            | et juxta circumpositas                      |
| 20         | edes extendit alias.                        |
| 29         | Tendit semper ad ardua,                     |
|            | ad honores et munera,                       |
|            | jam pauperum consortia                      |
| 30         | contempnit pro pecunia.                     |
| 30         | Honorant eum domini                         |
|            | atque majores populi                        |
|            | illumque faciunt sui                        |
| 31         | participem consilii.                        |
| 01         | Quid ultra possum dicere                    |
|            | de hujusmodi homine?                        |
|            | aspexi sibi prospere<br>universa succedere. |
|            | dinaci sa succedere.                        |

| 32        | Fortasse Deus annuit quod omnibus sic placuit : |
|-----------|-------------------------------------------------|
|           | virtutem enim habuit                            |
|           | per¹ quam qui habet proficit.                   |
| 33        | Nam elemosinarius                               |
|           | largus erat pauperibus                          |
|           | et haec virtus est omnibus                      |
|           | excelsior virtutibus.                           |
| 34        | Nam data elemosina                              |
|           | est precibus assidua,                           |
|           | haec est quae purgat crimina                    |
|           | et cuncta donat prospera.                       |
| <b>35</b> | Multi enim gentilium                            |
|           | per hoc idem officium                           |
| •         | meruerunt propitium                             |
|           | sibi habere Dominum.                            |
| 36        | Uxor ejus similiter                             |
|           | libenter pascit pauperes,                       |
|           | nudos vestit et debiles                         |
|           | vagosque facit hospites.                        |
| <b>37</b> | Libenter ad sanctissimam                        |
|           | Dei'vadunt aecclesiam,                          |
|           | per sermonum frequentiam                        |
|           | abhorrent avaritiam.                            |
| 38        | Jam de malis recogitant,                        |
|           | jam se peccasse penitent,                       |
|           | mundi lucra despiciunt,                         |
|           | quicquid habent vilificant.                     |
| 39        | Ecce Deus hunc alterum                          |
|           | respexit Eustachium <sup>2</sup> ,              |
|           |                                                 |

per. Dans le ms. au-dessus de la ligne.
 S. Eustache, honoré avec sa femme Théopiste et ses enfants

sicut Zacheum alium<sup>1</sup> vidit et ut Cornelium<sup>2</sup>.

- Jam sacrum flamen proficit
  quod inspirat quem diligit:
  nam uterque jam despicit
  quicquid mundi<sup>3</sup> vanitas contulit.
- 41 O vos omnes Christicolae, hujus viri et feminae inaudita percipite: nam de his qui sunt hodie non possum equa dicere.
- Timore namque nimio 
  exterriti sunt hi duo
  de die quidem ultimo
  futuroque judicio.
- Ut sequitur, jam cogitant ut seculo renuntient et ex voto jam properant ut in mundo nil habeant.
- Exhortati per plurima scripturae predicamina pro Christi amicitia <sup>5</sup>

le 20 septembre, ailleurs le 1er ou le 2 novembre (V. Act. SS., t. VI Sept., p. 114). On comprend aisément, à la lecture de sa poétique légende (*ibid.*, p. 123 sqq.), qu'il ait été regardé comme le patron des familles riches et pieuses. Le souvenir de Zachée et de Corneille se présentait aussi fort naturellement dans un éloge du bon usage des richesses.

- 1. Comp. Luc. XIX.
- 2. Comp. Act. X, 2, 4.
- 3. Ce mot trouble le mètre et il n'est pas nécessaire au sens. Il est permis de croire qu'il a été ajouté par un copiste.
  - 4. nimio. Dans le ms. nimino.
  - 5. Le ms. porte amacitia.

| <b>4</b> 5 | cuncta relinquunt propria.  Nam audiunt cotidie  evangelistam dicere |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>k</b> . | quod gladium rex gloriae                                             |
| 46         | non pacem venit mittere                                              |
| 40         | Acutum infert gladium                                                |
|            | qui videt hoc discidium                                              |
|            | ut linquat pater filium                                              |
|            | et filius patrem suum²,                                              |
| 47         | qui rogat idem facere                                                |
|            | de matre et de conjuge,                                              |
|            | de domibus et munere,                                                |
|            | de agris et de pecore <sup>3</sup> :                                 |
| 48         | et qui affirmat penitus                                              |
|            | quod qui possessionibus                                              |
|            | non renuntiat omnibus                                                |
|            | non est suus discipulus <sup>4</sup> :                               |
| 49         | sed hec quicumque faciet                                             |
|            | et his jussis obediet                                                |
|            | hic centuplum recipiet                                               |
|            | et ad vitam perveniet <sup>5</sup> .                                 |
| <b>50</b>  | Hi duo sic ammoniti                                                  |
|            | per verba evangelii                                                  |
|            | cuncta relinquunt 6 seculi                                           |
|            | propter amorem Domini.                                               |
| 51         | Quorum una volentium                                                 |
|            | •                                                                    |

Matth. X, 34.
 Comp. Matth. X, 35.
 Comp. Matth. XIX, 29.
 Comp. Luc. XIV, 33.
 Comp. Matth. XIX, 29.
 Le ms. porte reliquent.

## GESTA

|            | separari conjugium         |
|------------|----------------------------|
|            | per Burchardum episcopum   |
|            | hoc factum est divortium.  |
| <b>52</b>  | Ante cujus presentiam      |
|            | dividuntur ab invicem,     |
|            | jurant vero perpetuam      |
|            | servare continentiam.      |
| <b>5</b> 3 | Maria ergo femina          |
|            | et una ejus filia          |
|            | et filii incognita         |
|            | didicerunt psalteria.      |
| 54         | Horum Werimboldus pater    |
|            | illos quamvis sint juvenes |
|            | disposuit sagaciter        |
|            | per cenobitas ordines.     |
| <b>55</b>  | Pro victu suae conjugis    |
|            | et pro duobus filiis       |
|            | de suis dat pecuniis       |
|            | sancti Autberti clericis.  |
| <b>56</b>  | Pro tertioque filio        |
|            | in Sepulcri cenobio        |
|            | magnifice de proprio       |
|            | largitur beneficio.        |
| 57         | Est Remis celeberrima      |
|            | monacharum aecclesia       |
|            | inter quas una filia       |
|            | Werimboldi fit monacha.    |
| <b>58</b>  | Ibidem ad oraculum         |
|            | magnum fecit donarium      |
|            | fecitque per idoneum       |
|            | caritatis officium.        |
| <b>59</b>  | Ibi enim dat talenta       |
|            |                            |

|           | duodecim pro filia,        |
|-----------|----------------------------|
|           | dedit et hec et alia       |
|           | dona memorabilia.          |
| 60        | Sic matre sicque filiis    |
|           | per abbatias positis       |
|           | Werimboldus in aliis       |
|           | exercet elemosinis.        |
| 61        | Ad portae salis¹ transitum |
|           | statutum erat feodum       |
|           | accipere pedagium          |
|           | de rebus transeuntium,     |
| <b>62</b> | et in illo itinere         |
|           | debebat pontem facere      |
|           | quidam Fulchardus nomine   |
|           | quem tenebat de presule.   |
| <b>63</b> | An destruendum penitus     |
|           | hos pestilentes redditus   |
|           | laboravit Werimboldus      |
|           | et argento et precibus.    |
| 64        | Cogitatu sanctissimo       |
|           | ad hoc laborat merito:     |
|           | nam cum fletu creberrimo   |
|           | pontis erat transitio.     |
| 65        | Crudeles enim famuli       |
|           | receptores pedagii         |
|           | cum deerant denarii        |
|           | tollebant cappam rustici   |
| 66        | aut tunicam aut pallium    |
|           | aut bestiam aut alterum    |
|           | quodcumque vadimonium.     |

<sup>1.</sup> Dans la Version française : à la porte de Selles.

| 67 | Flet rusticus et clamitat,    |
|----|-------------------------------|
|    | sive calorem habeat           |
|    | sive frigus sustineat,        |
|    | nudus ad forum properat.      |
| 68 | Quod vendere debet homo       |
|    | quo potest vendit precio,     |
|    | sollicitus ex debito          |
|    | quod debet pro pedagio.       |
| 69 | Sed hoc frequenter accidit    |
|    | quod pignus vir cum rediit    |
|    | rehabere non potuit           |
|    | pro moneta quam attulit.      |
| 70 | Nam famuli nequitiae,         |
|    | seva pleni cupidine,          |
|    | cum nolunt pignus reddere,    |
|    | mentiuntur perdidisse.        |
| 71 | Si de tali injuria            |
|    | auditur querimonia            |
|    | ab homine vel femina,         |
|    | hinc nulla fit justicia.      |
| 72 | Sic pauper per dominium       |
| •  | nullum habens auxilium        |
|    | perdit cappam vel pallium     |
|    | propter unum denarium.        |
| 73 | Istos planctus, has querelas, |
|    | hos dolores, has lacrimas     |
|    | Werimboldus per maximas       |
|    | extirpavit pecunias.          |
| 74 | Burchardo namque presuli      |
|    | atque Fulchardo militi        |
|    | de suo tantum tribuit         |
|    | quod feodum hoc diruit.       |

| 75 | De isto enim <sup>1</sup> feodo      |
|----|--------------------------------------|
|    | tunc facta est concessio             |
|    | a milite et domino                   |
|    | coram clero et populo.               |
| 76 | Fecit miles sacramentum              |
| i  | et presul privilegium                |
|    | ut nunc et in perpetuum              |
|    | hoc feodum sit mortuum.              |
| 77 | Ecce porta est omnibus               |
|    | aperta gradientibus,                 |
|    | liber atque letissimus               |
|    | intrat et exit rusticus.             |
| 78 | Exultant ergo rustici                |
|    | de ruina pedagii                     |
|    | qui ante tributarii                  |
|    | modo fiunt liberrimi:                |
| 79 | et Werimboldus pontifex <sup>2</sup> |
|    | congaudet propter pauperes           |
|    | quos fecerat perhenniter             |
|    | tutissimos et hilares.               |
| 80 | Qui ut homo vel bestia               |
|    | per callem equum transeat            |
|    | ad terram iter relevat,              |
|    | ad aquam pontes renovat.             |
| 81 | Equantur per vestigia                |
|    | et lapides et rudera                 |
|    | ne offendatur bestia                 |
|    | quae fert aut trahit onera.          |
|    |                                      |

<sup>1.</sup> enim. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

<sup>2.</sup> Ce terme de pontisex est employé ici dans son sens étymologique (celui qui se charge de l'entretien des ponts: — comp. plus bas str. 82-86), avec une intention évidente de jeu de mots.

erat Dei hospitium<sup>1</sup>

<sup>1.</sup> Hôtel-Dieu, hôpital, hospice (comp. plus bas, str. 92, 94, 100, 101, 102, 111, les expressions synonymes).

|             | magnifice compositum      |
|-------------|---------------------------|
|             | receptioni pauperum,      |
| 90 (        | quod urbis hujus presules |
|             | et clericorum divites,    |
|             | casati, cives, milites    |
|             | hereditarant pleniter     |
| 91          | de suis beneficiis,       |
|             | de culcitris, de feodis,  |
|             | de terris, de alodiis     |
|             | et multis rebus aliis.    |
| <b>92</b>   | Hoc hospitale Domini      |
|             | cui volebant homini       |
|             | disponebant episcopi      |
|             | egentium regimini.        |
| <b>93</b> . | Sub antiquorum tempore    |
|             | rector hujus custodiae    |
|             | propter salutem animae    |
|             | studebat bene facere.     |
| 94          | Tunc temporis de omnibus  |
|             | abundabat Dei domus,      |
|             | de diversis pecoribus,    |
|             | porcis, vaccis et ovibus. |
| 95          | Sed succedente altero     |
|             | post alterum episcopo     |
| •           | in pejorem de maligno     |
|             | successit haec provisio.  |
| 96          | Minoratur enim domus      |
|             | pràvis successionibus,    |
|             | a rectore negligitur,     |
|             | a custode diripitur.      |
| 97          | Qui res ejus custodiunt,  |
|             | qui tenent, qui recipiunt |
|             | •                         |

| 136 | GESTA                    |
|-----|--------------------------|
|     | bibunt eas et comedunt,  |
|     | et pauperes esuriunt.    |
| 98  | Sic annorum non modico   |
|     | pretereunte termino      |
|     | fuit rerum distractio    |
|     | et inopum oblivio.       |
| 99  | Sed Deus rector omnium   |
|     | qui Werimboldo animum    |
|     | excitarat per spiritum   |
|     | ad solamen egentium,     |
| 100 | ipse ad hoc hospitale    |
|     | fecit eum transcurrere   |
|     | atque nimis sollicite    |
|     | de illo intromittere.    |
| 101 | Ad hoc Deus beneficum    |
|     | animavit et populum      |
|     | ut orarent Werimboldum   |
|     | domum intrare pauperum.  |
| 102 | Dono tandem episcopi,    |
|     | petitione populi         |
|     | intravit aulam Domini    |
|     | causa sui servitii.      |
| 103 | Ecce cultor catholicus   |
|     | magis magisque providus  |
|     | de commissis pauperibus  |
|     | domum incepit altius     |
| 104 | informare de cameris,    |
|     | renovare de lectulis,    |
|     | de culcitris, de linteis |
| 105 | et de coopertoriis.      |
| 105 | Emendavit et porticum,   |
|     | maceries et solium,      |

|     | instruxitque granarium     |
|-----|----------------------------|
|     | ad conservandum triticum.  |
| 106 | Intus et foris cetera      |
|     | melioravit vetera          |
|     | que domui sint congrua     |
|     | et egenis utilia.          |
| 107 | Amplificavit curiam        |
|     | circumcingens maceriam,    |
|     | fecit furnum atque cambam  |
|     | et officinam aliam         |
| 108 | pro congreganda cerere     |
|     | et pro alendo pecore       |
|     | quodcumque scit¹ proficere |
|     | egentium inediae.          |
| 109 | Nunc Dei providentia       |
|     | fit celebris haec curia    |
|     | tam de fruge triticea      |
|     | quam bestiarum copia.      |
| 110 | Nam ibi bona confluunt     |
|     | et commode proveniunt,     |
|     | quicquid egentes cupiunt   |
|     | infra domum inveniunt.     |
| 111 | Ergo Dei hospitium         |
|     | per Werimboldi studium     |
|     | fit de rebus uberrimum     |
|     | tanquam regis palatium.    |
| 112 | Werimboldi humilitas       |
|     | ejusque larga caritas      |
|     | semper crescit et pullulat |

<sup>1.</sup> scit. Dans le ms. il y avait d'abord sit. Le c a été ajouté audessus de la ligne.

| 138 | GESTA                        |
|-----|------------------------------|
|     | quam sic Deus magnificat.    |
| 113 | Mutatus Dei dextera          |
|     | commutavit et opera          |
|     | se exercens per omnia        |
|     | religionis regula.           |
| 114 | Quamvis enim sit laicus      |
|     | vivit tamen ut monachus      |
|     | carens proprietatibus        |
|     | mundique vanitatibus.        |
| 115 | Vestit enim se viliter       |
|     | et componit humiliter,       |
|     | non profert verba leviter    |
| 116 | sed continens sagaciter.     |
|     | Divinis semper legibus       |
|     | intendere sollicitus         |
|     | aut sanctis est¹ in precibus |
|     | aut in bonis operibus.       |
| 117 | Super virtutes alias         |
|     | ad orphanos et viduas,       |
|     | ad hospites et advenas       |
|     | curat dare substantias.      |
| 118 | Servus Dei et hominum        |
|     | obediens est nimium          |
|     | receptioni pauperum          |
| 119 | se inclinans ut famulum.     |
|     | Nam ipse nullum despicit     |
|     | sed eque omnes recipit,      |
|     | amplectitur et diligit,      |
|     | lavat pedes et reficit.      |
| 120 | Sicut patrem sic pauperem,   |
|     |                              |

<sup>1.</sup> est. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

sicut matrem sic viduam, ut filium et filiam ita alienigenam 121 enititur colligere, venerari, diligere, sublimari, preficere, consolari, defendere. 122 Exemplo hujus laici conversi sunt quam plurimi qui facti sunt aut monachi aut heremitae optimi. 123 Exemplo uxoris suae converse sunt et feminae tam virgines quam viduae suo viventes tempore. 124 Qui etiam sanctis ornati moribus creduntur vivere jam in celestibus. Sic enim in terris vixerunt simpliciter quod illos vivere credo perhenniter. Amen.

11. Nunc ad Burchardum revertamur episcopum de illoque nostrum proloquatur oraculum. Cum ergo pontifex animadverteret in pacis quiete terram suam posuisse, subito quidam miles de Stabaih, nomine Gerardus, alieni appetens suique profusus, terram hanc Cameracensem crudeliter invasit et villas que de werra castellani remanserant usque ad Novum Castellum et ultra omnes destruxit et funditus extirpavit. Milites enim de Ostrevanth ad omnia terrae hujus consumenda et delenda cotidie confluebant. Itaque tam terribili et tam intolerabili malitia episcopus et Cameracenses circumdati, nemine terram defendente, nimi-

rum coacti sunt talem sub Deo sibi patronum querere cujus potentia tanta iniquitas tantaque raptorum immanitas cesset regnare. Quapropter predictum Karolum comitem Flandriarum sibi constituerunt dominum¹, ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum: quippe quem circummanentes formidabant predones tamquam tonitruum. Quo frequenter istam terram visitante et de cunctis malefactoribus pacem faciente, cultores ad villas redeunt, loca deserta coloni repetunt: pro comitis custodia pacisque leticia oblita est retro habita omnis malitia.

- 12. Ceterum infra biennium<sup>2</sup> propter nostrum fortasse peccatum ablata est a nobis tanta prosperitas et diabolo instigante ad tempus prevaluit superborum iniquitas. Comitem enim Karolum, per quem ad nos pax leta descenderat, apud Brugias tradiderunt morti<sup>3</sup> homines sui proditores impii, in quadragesima, in aecclesia Dei et beati Donati missam ex solito devote audientem et facta oblatione sacerdoti et extenso corpore ante sacrum altare Dominum exorantem. Mox
- 1. D'après Lambert de Watrelos, ce fut Charles lui-même qui demanda à l'empereur la seigneurie du Cambrésis et l'obtint, à la grande joie du peuple et du clergé. Cette concession est marquée dans les Annales de Lambert à l'an 1122. Karolus comes Flandriae, dit-il, hoc anno dominium Cameraci ab imperatore Henrico petiit, qui ei satis amicabiliter concessit. Unde non modica letitia de dominatu ejus civibus nostris et cleris fuit; nam valde attriti erant. Ad cujus adventum mox omnia sedata sunt (Lambert. Watrelos, p. 513).
- 2. Il y a ici une inexactitude, du moins si l'on s'en tient pour la date des événements rapportés plus haut au témoignage de Lambert de Watrelos. Ces événements s'étant passés en 1122 (comp. la note précédente), il faut compter au moins quatre ans jusqu'à la mort de Charles le Bon.
  - 3. Le 2 mars 1127 (Lamb. Watrelos, p. 513).

de morte comitis certo rumore cognito, castellanus Hugo, qui castellaniam tenuerat de illo, liberrime occurrit ad dominum suum legitimum Burchardum pontificem. De quo, ut justum erat, suam recipiens castellaniam, sibi fecit hominium, et fidelitatem juraverunt alterutrum et obsides interdederunt ob agendam pacem et firmiter observandam inter eos concordiam<sup>1</sup>.

1. Burchard ne survécut pas longtemps à cet accord. Il mourut le 3 ou le 4 janvier 1130 (Lamb. Watrelos, p. 514. — Chron. S. Andr., p. 549). Les Annales d'Anchin (p. 504), la Chronique de Saint-André (loc. cit.) et d'autres chroniques contemporaines marquent la mort de Burchard à l'an 1129, sans doute parce qu'ils comptaient le commencement de l'année de la fête de Pâques. La Chronique de Saint-André ajoute (ibid.) que le siège de Cambrai resta vacant pendant quinze mois après la mort de Burchard. Nous verrons en effet plus bas que le successeur de Burchard ne fut élu que dans les derniers jours de mars ou les premiers jours d'avril 1131.

# [GESTA BURCHARDI. II1.]

# Item de domno Burchardo episcopo Cameracensi.

- 1 Quia periculum esse conspicio magnumque odium mereri timeo Burchardi presulis si vitam scripsero, iccirco scribere nequaquam<sup>2</sup> audeo.
- Quem si laudavero ubi non meruit, si reprehendero ubi non corruit, me quidem potius silere decuit quam illud dicere quod odium parit.
- Nam laudes hominis dum vivit scribere atque magnificum illum componere, est adulatio vel votum gratiae vel avaritia patens pecuniae.
- Sed ego nec laudem quero nec gratiam nec opto scribere propter pecuniam : sed quia rem cerno semper mirabilem, hinc volo posteris ferre memoriam.
- 5 Si enim expecto mortem antistitis

<sup>1.</sup> Comp. Introduction, num. 16.

<sup>2.</sup> nequaquam. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

vel ego morior, non erit aliquis qui curet forsitan referre litteris quae gesta fuerunt temporibus suis.

Ideo refero, sed tamen pavidus plasmatus quomodo fuerit episcopus, quibus ingeniis, quibus laboribus, operante tamen Deo in omnibus.

6

9

7 Divinum igitur precor auxilium sanctique Spiritus sanctum consilium ut possim per verum ire vestigium a verbo priori usque ad ultimum.

## Quod cives Galcherum revocare voluerunt.

Quando defunctus est Odo episcopus,
 doctor magnificus de septem artibus<sup>1</sup>,
 Cameracensium convenit populus
 ut presul post eum ponatur alius.

Galcherum qui ante eum pontificaverat, quem papa Urbanus jam deposuerat, qui illum Odonem tunc supervixerat, assensus omnium in patrem revocat.

10 Reducunt pariter hoc ad memoriam quod donec tenuit istam provinciam terram viriliter rexit et patriam, castrorum omnium frangens superbiam.

11 Henrico qui illo regnabat tempore archidiaconi, casati, litterae totius Cameracensis aecclesiae Gualcherum pastorem vadunt repetere.

1. Comp. plus haut Gest. Galcheri, str. 91.

- Gualcherus ubi sit cesar interrogat.
  Legati respondent: Tornaci habitat.
  Ire, adducere rex illis imperat,
  donum recipere citius veniat.
- 13 Cui cum afferunt assensum regium et velle populi Cameracensium qui illum revocant ad episcopium, magnum sibi putant afferre gaudium.
- At ille reddidit gratias populo, sed procul pellitur regis concessio pro quo pulsus erat de pontificio ad suum dedecus ab apostolico.
- 15 Retulit etiam legatis talia:
  Cognovi, domini, mores et opera
  vestrosque animos et qua fallacia
  vos me reponere vultis ad onera.
- 16 Pro nullo honore, pro nullo commodo ad pugnas et lites redire cupio, pro vobis iterum deponi caveo, magistris placeo, absit offensio.

#### De Johanne archidiacono.

- Tunc quidam Johannes archidiaconus, de magnis inter nos ortus parentibus, quibusdam eorum instimulantibus laborat plurimum ut sit episcopus.
- Monentur clerici ut eum eligant illumque presulem sibi preficiant.
  Clerici nesciunt quid hinc respondeant, cum nimis juvenem illum aspiciant.
- 19 Quid hoc silendum est? patris sollertiae

se clamant juvenem nolle eligere, cum suum cor solum nesciat regere qui curam multorum vult intercipere.

Attamen juvenis archidiaconus fratrum consiliis, parentum vocibus vadit ad cesarem nequaquam electus tam sine litteris quam sine testibus quos regi dirigit cleri societas,

20

21

assensus populi neque communitas : et quia non habet testes nec litteras, quod querit denegat regis sagacitas.

## De electione Burchardi episcopi.

Regresso itaque archidiacono, fideli utitur cesar consilio, quippe qui in suo habet palatio clericos utiles Dei servitio.

23 Inter domesticos unus accipitur
Burchardus nomine, homo catholicus:
iste post Odonem, ut voluit Deus,
ad episcopium datur idoneus<sup>1</sup>.

Super hoc etenim nil cogitaverat nec honoris hujus culmen ambierat nec ad hoc seipsum ultro ingesserat, quapropter prefici digne meruerat

<sup>1.</sup> L'empereur avait d'abord présenté le siège de Cambrai à S. Norbert, le futur fondateur de l'ordre de Prémontré, qui le refusa. Le fait est attesté par Herman de Tournai (De miraculis S. Mariae Laudunensis, l. III, c. 8, Mon. Germ., SS. t. XII, p. 659). Il le tenait de Hugues, abbé de Prémontré, lequel l'avait lui-même entendu affirmer par l'évêque Burchard en 4119.

28

34

25 utpote qui erat instinctus litteris, ornatus etiam moribus optimis et de ordinibus ecclesiasticis, facetus et prudens et honorabilis.

Qui placens omnibus per sua merita atque per congrua ejus servitia, Henrici cesaris mansit in curia ut probus clericus et cautus vernula.

27 Hunc cesar diligens pro suis actibus acceptis tam Deo quam et hominibus, judicat affore dignum in omnibus sanctae aecclesiae prelationibus.

Hinc per epistolam certumque nuntium clero et populo Cameracensium mandat et consulit ut in episcopum Burchardum eligant suum carissimum.

Promittit etiam bona aecclesiae intus et deforis cuncta defendere et quibus poterit modis accrescere, si illum studeant sibi preficere.

30 Cognito cesaris bono consilio et bona omnia testante nuntio, protinus facta est consors electio a clero pariter atque a populo.

Electus itaque repetit cesarem et cesar eligit ipsum in presulem. A coepiscopis electus etiam, ad sibi traditam redit ecclesiam.

32 Et cum recipitur honore debito
Cameracensium a grege subdito,
laudes et gratiae redduntur Domino
quod sic confirmata est ejus electio.

## Quanta adversa passus sit.

33 Sacrandus igitur electus Domini quantum anterius habet contrarii, quantum discordiae, quantum periculi, qui hec videbitis admirabimini.

34

35

37

38

Namque tunc temporis erat discidium inter imperium et sacerdotium, atque propterea non per biennium impetrare sibi potuit oleum.

Attamen electus per Dei gratiam spectat humiliter misericordiam, archiepiscopo Remensi debitam praesto promittere obedientiam

more pontificum se precedentium, qui semper domino patri Remensium subjecti jugiter fecerunt debitum christianitatis suae obsequium.

At ille, ut dixi, propter discordiam que inter regnum est atque ecclesiam, electo denegat consecrationem suamque deicit filiationem.

De suis igitur magnis contrariis et de laboribus et de periculis que sermo referet hujus dictaminis, hoc primum majus est omnibus aliis.

Maluisset namque poni in carcere damnumque maximum pati pecuniae quam sibi ab ipso archipontifice de sua contrahi benedictione.

40 Oleum etenim electo denegat

43

44

47

atque introitum suum vituperat et rectitudinem tollit quam postulat donec imperium pape recipiat.

Frustratus electus suspirat, cogitat, studet, innititur, querit, interrogat quid sibi melius agere valeat, cum ei pro bono nil boni veniat.

## De legatione ad papam directa.

Videns aecclesiam sanctam dividere sanctumque ordinem sub anathemate aufferre precio atque redimere, precio etiam cuncta disponere,

linquendi omnia velle depromitur, inde confessio ejus ostenditur : non enim vult mori et mortem patitur et pacem querenti pax sibi tollitur.

Ex velle proprio mavult dimittere omnia quam suam animam perdere, honorem traditum magis postponere quam iter ingredi mortis perpetuae.

Veretur homines, sed magis Dominum, presens decus amat, sed plus perpetuum et istud et illud quod constat nichilum prorsus omittere vult propter Dominum.

In rebus plurimis volvitur animus, huc illuc vertitur per cuncta trepidus, quippe cui non est consiliarius qui sit negotio in hoc fidissimus.

In solo Domino ponit consilium qui certum tristibus prestat solatium,

qui Joseph venditum regique subditum super Egyptios fecit prepositum.

Si Deus decrevit ut sit episcopus, ejus imperio vult esse famulus, sibi obediens ut patri filius, jussa custodiens sicut discipulus.

49 Prudenter igitur prudens se continet, diligit clericos, a malis prohibet, largitur quibusdam de his quae possidet et per hoc gratiam eorum optinet.

Intendit etiam in bonis actibus, vaccat assiduis orationibus : tandem sic complacet subjectis omnibus quod una cupiunt dominium ejus.

A sapientibus monetur iterum suo requirere capiti oleum : proinde transmisit ad apostolicum Ansellum fidelem archidiaconum.

50

54

Qui persona erat decens, laudabilis, litteris eloquens, lingua affabilis, decetque legatus tam honorabilis legationibus in apostolicis.

53 Ivit et contulit preces aecclesiae et electionis modum compositae.
Sed papa notato electi nomine et sicut venerat missus a cesare,

nil inquam remandat, nil vero consulit, preces et litteras transmissas respuit. Legatus Ansellus confusus rediit misericordiam quia non attulit.

## De profectione Burchardi ad papam.

Burchardus accepto inde consilio, spem suam et sensum ponens in Domino, seipsum paravit ire continuo rogatum veniam ab apostolico.

In cujus veniens pronus presentia, nulla receptus est misericordia, nec pro culpa sua, sed pro discordia quam regnum patitur atque ecclesia.

#### De Conone cardinali.

57 Antequam redeat, impassibilibus feritur aliis adversitatibus.
Cardinalis enim Cono episcopus¹ venit tunc temporis in istis partibus
qui sibi obvius intulit grandia consecrationi suae contraria ubicumque sua tenet in Gallia cum pontificibus conciliabula².

1. V. sur ce personnage l'opuscule du Dr G. Schoene, Kardinallegat Kuno Bischof von Præneste. Weimar, 1857. In-8°.

2. Une note lue par le P. Gab. Cossart dans un manuscrit de l'abbaye de Mondée (diocèse de Lisieux) indique quatre de ces conciles: celui de Beauvais, le 6 décembre 1114; celui de Reims, le 28 mars 1115; et ceux de Cologne et de Châlons, le 19 avril et le 12 juillet de la même année (Mansi, Vonc., t. XXI, p. 121. — Comp. Schœne, Op. cit., p. 24-35). Quelques-uns y ajoutent la conférence de Soissons, du 6 janvier 1115 (Mansi, ibid., p. 127. — Comp. Schœne, ibid., p. 28). — Conon était revenu de sa légation de France avant le concile de Rome qui s'ouvrit le 6 mars 1116: car il assista à ce concile (Ekkehard. Uraug. ad h. a., p. 250-251).

Et ut commoveat magis discordiam, Cameracensibus mittens epistolam per pape precipit obedientiam ut sibi eligant honestum presulem.

60 Injungit etiam vi apostolica
illa electio ut fiat mortua
quae prius fuerat vane composita
de viro qui venit a regis camera,
61 quem excommunicat os apostolic

quem excommunicat os apostolicum et pro eo damnat omnem domesticum, suosque principes et omnem populum qui sibi faciunt ullum servitium.

62 'Hoc Cameracenses turbati nuntio cavillant quae possit obtendi ratio ne fiat altera patris electio et tamen servetur papae subjectio.

Quare aecclesiae archidiaconi, a quibus consuli debet et protegi, ipsum conveniunt verbo placabili Cononem legatum papae catholici.

Ostenduntque sibi dura exilia, rapinas, prelia, mortes, incendia quae cuncta pro papae obedientia Cameracensium suffert ecclesia.

65 Precantur ut illos saltem sustineat, de electione nec illos arguat, donec prelibatus Burchardus redeat et papa quid sibi fecerit referat.

66 Si enim remeat ingratus veniae, Romanae parati obedientiae et ejus legato plene satagere deinde presulem spondent eligere. 67 Tandem [que] Remensis presulis precibus et episcoporum petitionibus, immo pro auditis afflictionibus relaxavit eos de jussionibus.

## De profectione Burchardi ad imperatorem.

- Tunc Burchardus erat in Langobardia de papae rediens tristis presentia: cui ab undique accidunt maxima mentis et corporis mille pericula<sup>1</sup>.
- 69 In suo reditu invenit cesarem qui tunc equitabat per Langobardiam<sup>2</sup>:
- 1. pericula. Dans le ms. on trouve au-dessus de la ligne et en avant de ce mot la variante vel contraria.
- 2. C'est au printemps de l'année 1116 que Henri V se rendit dans la Lombardie, afin de s'y mettre en possession des états de la célèbre comtesse Mathilde, morte le 24 juillet de l'année précédente (Domnizo, Vit. Mathildis, v. 45, 99, 100, Mon. Germ., SS. t. XII, p. 407, 408). Cette expédition se trouve marquée dans les Annales de Liège en ces termes : 1116. Heinricus imperator propter asperos in se motus regni (il venait d'essuyer une défaite de la part des Saxons) ad Italiam secedit et terram Mathildis marchisae Langobardorum jure propinquitatis occupavit (Annal. Leod., p. 30). Ekkehard d'Aura dit à peu près de même dans sa Chronique à l'an 1116 : [Henricus] scandala principum declinans in Italiam se una cum regina totaque domo sua contulit ac circa Padum negotiis insistens regni.... (Ekkehard. Uraug., p. 250). Le temps du séjour de Henri V en Lombardie est encore donné par la Chronique du Mont-Cassin, où on lit: Per idem tempus Romani adversus jam dictum pontificem [Paschalem II] ferali inter se odio dissidebant. Nam pars maxima illorum, qui filium nuper defuncti praefecti [Petri] contra [pontificis] voluntatem elegerant, omnibus nisibus contra Petrum Leonis agebant, adeo ut nonnullas ejus turres destruerent, quia pro ipso et cum ipso non consenserat pontifex voluntati eorum. His auditis Heinricus imperator, qui defuncta Mattilda tunc

cui innotuit quantam injuriam et quantam pro eo suffert miseriam.

- 70 Retulit domino quia solummodo pro ejus odio ab apostolico et a Remensium archiepiscopo benedictionis fit contradictio.
- 71 Et quia clericus illius fuerat veniam habere nequaquam poterat, et hoc est quod eum magis impediat et unde legatus Cono plus arguat.
- 72 In ejus persona quisquam non contrahit nec vitae nec suis moribus obicit quin episcopio et laude dignus sit : tantum divisio audita officit.
- 73 Affirmat<sup>1</sup> igitur hoc ante cesarem quod numquam redibit ad istam rabiem ubi Roma furens per totam Galliam ponit et deponit pro velle presulem.
- 74 In ista dubitat morari patria ubi fidelium suffert aecclesia tot bella, tot lites et tot certamina tum pro contrario, tum pro pecunia.
- 75 Precatur cesarem illud solummodo

apud Liguriam degebat gratia disponendarum rerum illius, laetus effectus quia non bene cum papa conveniebat, xenia imperialia Urbis praefecto et Romanis transmisit, adventum suum illis praenuntians affuturum (Chron. Cassin., IV, 60, Mon. Germ., SS. t. VII, p. 790 extr.). Or le préfet de Rome, Pierre, dont la mort est mentionnée au commencement de ce passage, mourut à la fin de mars ou dans les premiers jours d'avril 1116 (Falco Beneventan. ap. Muratori, Rer. Ital. Script., t. V, p. 90. — Annal. Roman., Mon. Germ., SS. t. V, p. 476).

1. Affirmat. Dans le ms. il y avait d'abord Affirmant.

76

77

78

ut eum reponat in beneficio quod ante tenebat Aquis cum gaudio cleri utriusque in monasterio.

Suum imperator audivit clericum<sup>1</sup> et suum dolorem atque exilium, nimis exterrito prebet solatium, prorsus inconsulto prebet consilium,

dicens: Dilecte mi frater, ne paveas.

Benigne consulo ut tuis redeas.

Concedo ut Romae et Remis subeas,
quicquid precipiunt rogo ut compleas:

et ego condono tuae prudentiae, quem mihi fidelem novi existere, ut non remaneat pro meo nomine quin possis amodo cum pace vivere.

## De reditu ejus.

79 Audito itaque regis solatio datoque assensu atque consilio, Burchardus letior redit continuo, commissos estimans esse in gaudio.

80 Sed cum hoc audiat quod Cono fecerat et quantum nocere sibi voluerat, suis accidisse peccatis reputat seque coram Deo prohinc humiliat.

Pergit frequentius ad monasterium suumque<sup>2</sup> precibus affligit animum et in ebdomada studet per triduum

<sup>1.</sup> clericum. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

<sup>2.</sup> suumque. Dans le ms. que est écrit au-dessus de la ligne.

sibi subtrahere carnis edulium.

82 Ergo vitae suae nota opinio et abstinentiae simplex afflictio Remensi placuit archiepiscopo dolentique pio condolet animo.

Qui Burchardo suum spondet auxilium et ei consulit ut vadat iterum cum suis litteris ad apostolicum et ejus veniae portet consilium.

## De secunda profectione ad papam.

84 Munitus litteris archiepiscopi, ad papam recurrit animo simplici, lectisque litteris verbo placabili respondet Burchardo gratia domini.

Per verbum quod vix est intelligibile confratri precipit Remensis patriae in Burchardo fructus dignos efficere, electus, ut scripsit, si sit canonice.

Hii fructus quomodo possint intelligi nescit archipresul nec coepiscopi; qua occasione Burchardi domini longe sacratio differtur fieri.

Ceterum propter hoc mandati presules, qui noscunt Romanas artes multiplices, dubitant, et tamen consulunt firmiter ut sine dubio Burchardum consecret.

## De consecratione ejus.

88 Ergo consilii dato munimine

Burchardum consecrat in Dei nomine Quirini martiris sub celebri die<sup>1</sup>, mansitque celebris in suo tempore.

## De reditu ejus.

89 Regresso igitur ad sedem propriam subjecti celebrant magnam leticiam, pro cujus gaudio jam retro habitam totam obliti sunt suam² mesticiam.

90 Perfectus pontifex favente Domino in sede ponitur honore maximo : amplectuntur eum amore nimio devoti clerici cum omni populo.

94 Sibi communiter spondent obsequium atque unusquisque qui tenet feodum per sanctos cum fide jurat hominium victurus ad suum decus et commodum.

# De recuperatione bonorum ecclesiae.

- 92 In suis denique primis operibus jura aecclesiae querit episcopus quae erant tradita dispersionibus sibi subtrahere<sup>3</sup> de malis manibus.
- 93 Casati etenim et quidam milites villas, silvas, aquas, terras arabiles quas occupaverant<sup>4</sup> per invasiones,

<sup>1.</sup> Comp. plus haut p. 115, notes 2 et 3.

<sup>2.</sup> suam. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

<sup>3.</sup> subtrahere. Dans le ms. il y a en interligne la variante re[trahere].

<sup>4.</sup> occupaverant. Dans le ms. il y avait d'abord occupaverat.

et quas disperserant olim pontifices,
ad mensam propriam omnia retrahit,
quae juris sui sunt cuncta recolligit,
sed huic et illi quamvis displicuit,
tamen judicio recepta tenuit.

95
Haec erant, ut dixi, injuste tradita

Haec erant, ut dixi, injuste tradita et quaedam¹ alia temere vendita.

Alia preter hec istorum maxima in vadimonio invenit posita,
molendina quidem atque teloneum

96

molendina quidem atque teloneum quae erant propria mense pontificum : sed haec et cetera redemit postmodum de suo alio jure reddituum.

# Explicit de domno Burchardo episcopo.

1. et quaedam. Dans le ms. ces mots se trouvent à la marge.

# [GESTA LIETHARDI']

Incipit de domno Liethardo episcopo. De adventu papae apud Cameracum et de electione Liethardi.

In illo tempore quo fuit mortuus
Burchardus Cameracensis episcopus²
accidit quod Innocentius,
Romani populi tunc apostolicus,
venit Cameracum³ cum cardinalibus
et cum episcopis natus de Gallia
iturus ad regem de Alemannia,
regem Lotharium virum laudabilem
Deumque timentem et probum militem.

Apud Leodium una conveniunt⁴.
Qui cum alterutrum sese conspiciunt,
paterna prebentes invicem oscula,

- 1. Comp. Introduction, num. 17.
- 2. En 1130. Comp. plus haut p. 141, note 1.
- 3. Lamb. Watrel.: 1131. Innocentius papa veniens Cameracum, in ecclesia sancti Autherti missam celebravit feria 2 hebdomadae secundae quadragesimae (p. 514). Ce lundi tombait en 1131 au 16 mars.
- 4. Innocent II arriva à Liège le 22 mars 1131 et il y couronna l'empereur Lothaire le 29 du même mois (Anselm. Gemblac., Mon. Germ., t. VI, p. 383).

innumerabili assentante curia, presulum, principum fiunt consilio 15 de regno concordes et sacerdotio. Ibi de presule Cameracensium statim alloquitur rex apostolicum: qui quendam clericum suum eligere rogat et postulat, Lietardum nomine<sup>1</sup>. 20 Quod papa audiens fuit in dubium utrum tam subito ignotum clericum Cameracensibus pastorem tribuat, cum vitam et mores illius nesciat. Dubitat merito papa propheticus quoniam ille vir erat hereticus<sup>2</sup>: 25 sed quia Deus cor, vir videt faciem, nescit papa malam vitare speciem. Nam cito condescendens precibus cesaris Liethardum posuit in sede pontificis.

# De consecratione ejus et de infami ejus conversatione.

Qui agens quatuor annis officium<sup>4</sup>, centum putabatur regnasse pontifex qui semper agebat res execrabiles. Quos enim debebat amare oderat,

2. Comp. plus bas la note au vers 67.

<sup>1.</sup> Liétard était prévôt du chapitre d'Utrecht (Chron. S. Andr., III, 37, p. 549).

<sup>3.</sup> A Reims, le 26 avril 1131 (Chron. S. Andr., ibid. — Lamb. Watrelos, p. 514).

<sup>4.</sup> Comp. plus bas la note au v. 335.

suum servitium pati non poterat: 35 expellit proximos, fugat domesticos atque extraneos amat ut filios: suique privati sunt Teutonici, imberbes juvenes et lenes pueri. 40 Tandem exit foras rumor de talibus, de Teutonicis et de juvenibus, eo quod non jacet in sua camera cubicularius nec notus vernula. In foro vendentes herbam et stipulam 45 nudos ante suam suffert presentiam, pannosos mendicos ante se patitur: sed propter Dominum istud non agitur, in quantum vidimus atque probavimus

qui sui privati esse debuimus.

In corde illius, mente et anima
ita plantaverat se avaritia,
radix nominata malorum onnium¹,
quod totum abscondit in archa redditum:
que sibi prohibens honeste vivere
sicut episcopum decebat facere,
ad hoc novissime coegit cupidum

quod suum linquere fecit hospitium. Exivit etenim de domo propria, jubente venere et avaritia,

vaditque ad montem sancti Gaugerici in domo Abdonis cujusdam clerici, ibique habitat ad votum proprium, nullum a famulis rogans servitium. Sed quare maneat ibi si dixero,

1. Comp. 1. Tim., VI, 10.

60

65 hinc magnum odium mereri potero: attamen sat dictum est sapientibus vitam heretici<sup>t</sup> non ignorantibus. Tristatur itaque clerus et populus quod se tam turpiter tractat episcopus: 70 invitum ideo moventes presulem ad domum compellunt redire propriam. Ad primam iterum iram quam habuit, a domo exiens alteram repetit: ad sanctum Authertum tunc hospitatus est. Ne illum famuli sequantur prohibet: 75 tamquam pro hostibus habet domesticos, quos unde videat non habet oculos. Iccirco laborat ejus crudelitas in sua curia ne sit hereditas. Hinc prius invasit curtis prepositum<sup>2</sup>, 80 defendens ne suum agat officium, juransque per Christi corpus et sanguinem quod preposituram non tenebit suam: nam credit quod istum si deposuerit, 85 ceteros leviter exhereditavit. Attamen in cassum jurat et laborat, sibi inimicos temere comparat: hoc enim serviens perdere non valet hereditario quod jure possidet. 90 Nunc habet odium de servientibus, habet et de clero atque de civibus :

<sup>1.</sup> Le terme de haereticus était employé à cette époque dans un sens fort large. Il semble signifier, comme le terme apostata, un homme coupable de prévarication contre les lois divines ou ecclésiastiques.

<sup>2.</sup> Comp. Introduction, num. 30.

95

si enim daretur facultas presuli,
sperat quisque sibi hoc idem fieri.
Omnes maledicunt tam durum hominem,
multorum criminum dantes calumniam:
se multi perjurant pro hac duritia,
fidemque amittunt pro hac nequitia.
Infelix exosus talis episcopus
ut intus, odium habet extrinsecus.

#### Quod Gera[r]dus Malus-filiaster eum invaserit.

100 Gerardus etenim Malus-filiaster¹
presulem contra se ad iram promovet.
Nam suos homines ubique arripit
atque redimere per penas arguit,
taxatque rusticos qui eum invocant
105 et qui aecclesiis sanctorum pertinent.
Sepe a Gerardo requirit pontifex
ut sibi liberi reddantur homines
fidejussione vel vadimonio,
sed ille neutrum facit episcopo.
110 Sed querit trevias inter se statui,

1. Gérard de Saint-Aubert, seigneur de Busignies, épousa Ermengarde, fille de Hugues II d'Oisy (V. plus bas Gest. Nicolai, str. 209-210. — Rec. des Hist. de Fr., t. XIII, p. 270, note). D'après l'auteur du roman de Gilles de Chin (Ed. de Reiffenberg, v. 431-433, p. 17), on lui donna le surnom de Malfilastre ou Maufilâtre, Parce que faunoié (renié) (comp. Glossaire aux romans du chevalier du Cygne et de Gilles de Chin, par Em. Gachet, p. 761) l'avoit (son père) Quant fu petis et en enfance. Le Carpentier (Hist. de Cambrai, part. I, p. 235) donne une explication moins vraisemblable de ce surnom en disant qu'il signifiait mauvais homme et qu'il fut donné à Gérard à cause qu'il querelloit tousjours les ecclesiastiques.

donec alterutrum se possint alloqui.

Presulque consultus a nequam homine noluit trevias illi concedere.

#### De Castelli captione.

Gerardus hinc ira commotus maxima, 115 propter hoc in brevi tempore postea mandat et congregat multos satellites, copiam peditum probosque milites. Castello presulis assultum prebuit : quod per vim et ignem citius habuit1. 120 Audite, presentes, futuri etiam accepti castelli casum horribilem: nam ibi utriusque sexus combusta fuerunt amplius quam centum corpora. Cum villa arsae sunt quinque aecclesiae 125 et cum ecclesiis sanctae reliquiae, et corpus Domini ibi combustum est, ibi comburitur et quidam presbiter : et de morte ignis ereptos homines hac illac dispersos capiunt equites. 130 Mox expoliatur castellum penitus argento, bestiis, supellectilibus. Gerardus istius caput malitiae, nequam parricida, auctor nequitiae, castellum retinet in manu propria 135 et bona presulis usurpat omnia: villas, aecclesias, aquas et nemora,

La prise du Cateau-Cambrésis par Gérard Maufilâtre eut lieu le 27 avril 1133 (Chron. S. Andr., III, 39, p. 550).

cetera etiam his appendentia. Tenet ut servos gentem pontificis: taxat eos annis tercio singulis.

140 Habens vel non habens rerum substantiam nequit ante ipsum habere requiem.

Hoc damnum, hoc crimen hancque malitiam cuncta accidisse dicunt per presulem, eo quod trevias dare noluerat

145 et quod colloquium non expectaverat.

#### De Symone castellano.

Symon, castellani Hugonis filius<sup>1</sup>, videns malitiam quam facit Gerardus et nolle quempiam pro suo presule illi pestifero armis resistere, 150 per fortitudinem Cameracensium et per militiae fortem exercitum ardens et rapiens consumit omnia, queque Gerardi sunt et multa alia, ubicumque victum sui satellites 155 et necessaria carpebant pedites. De nostris et suis bonis hominibus frequenter invicem convenientibus capti sunt plurimi multique mortui, alii divites, mendici alteri. 160 Gerardus itaque Malus filiaster ita novissime pauper effectus est quod apud erectum contra se Symonem

<sup>1.</sup> Simon d'Oisy, fils de Hugues II d'Oisy, et par conséquent beau-frère de Gérard Maufilâtre (comp. plus haut, note au v. 100).

et pacem requirit et amicitiam. Hinc pater Symonis, Hugo castellanus, capto consilio cum sapientibus 165 viris Cameraci qui secum ierant adversus Gerardum eumque leserant, volens ut per eos fiat concordia, ad pacem flectitur statim communia. 170 Unde indignantur loqui episcopo, credentes fieri non sine precio si vellent per eum pacem componere de damno audito et facto crimine. Quid ergo, ut audit, fecit episcopus, 175 adhuc, velint nolint, eorum dominus? Quamvis pro hac werra se non¹ commoverit, sed neque milites ob hoc tenuerit, contradicit tamen esse concordiam nisi per illius fiat licentiam. Affirmat denique nunquam absolvere 180 Gerardum<sup>2</sup> nec suos de anathemate donec aecclesias arsas restituant et mille decies marchas retribuant, donec preterea de centum mortuis, 185 tam de presbitero quam de castricolis, Deo satisfactum et illi veniant et penitentiam inde accipiant. Ergo despiciunt cives pontificem, et presul de illis monstrat incuriam: 190 se enim expelli sufferret antea quam hoc concederet sine justicia.

<sup>1.</sup> non. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

<sup>2.</sup> Gerardum. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

Videntes igitur nullo ingenio hoc posse fieri sine episcopo, in dolo pro cunctis qui compeccaverant libras quinquaginta sibi revadiant: 195 et vere in dolo: nam nunquam habuit ut sibi juratas habere debuit. Has libras statuto prebere termino juravit se quartus comes de Haino<sup>1</sup>. Quem presul absolvit, Gerardum, Gilium<sup>2</sup> 200 et multitudinem militum, peditum: taliter ut miles det quinque solidos et pedes viginti donet denarios ad restituendam funditus dirutam beati Andreae totam ecclesiam. 205 Modum jussionis et penitentiae, quem illis injunxit presul pro crimine, scribere nolui, quia contempnitur quicquid a presule illis precipitur. 210 Namque universi nec penitentiam agunt nec promissam donant pecuniam. Fit perjurus comes suique complices, quia denarios non habet pontifex: suum mendacium atque perjurium vertunt in odium super episcopum. 215 De suis etiam iratis civibus infidelitatem suffert episcopus. Suffert quod contra se curtis prepositum

<sup>1.</sup> Baudouin IV, comte de Hainaut, qui avait prêté secours à Gérard dans l'attaque du Cateau-Cambrésis (Chron. S. Andr., III, 39, p. 550).

<sup>2.</sup> Gilles de Chin, dont il sera parlé plus longuement dans la Vie de Nicolas (comp. Gest. Nicolai, str. 124).

sustinent et donant ei consilium

220 rogantes facere suum officium :
 quem, sicut dixi in primo dictamine,
 presul juraverat prorsus deponere.
 Infelix pontifex infestus omnibus
 ecce invaditur de multis partibus :

225 aperte fatentur illum hostes sui<sup>4</sup>
 non regnare diu, si potest fieri.

### Quomodo Liethardus episcopus sit depositus.

Contigit quod Remis ivit commonitus, et post eum pergit ille prepositus secum adhibitis quibusdam clericis qui diffamant eum de culpa heresis2, 230 et de prebendarum venditionibus et aecclesiarum sacrationibus, de quibus exigit aperte munera et denominata querit servitia. Accusant etiam de hoc episcopum, 235 ex avaritia ubique cognitum, quod nullum recipit ad penitentiam de quo extorquere possit pecuniam. De tanto exlege facto episcopo 240 dicunt omne malum archiepiscopo, obliti ad plenam ferre memoriam totam vitae suae notam malitiam. Ad quem deponendum, si plus non dicerent,

<sup>1.</sup> En 1134 : car ce fut en janvier 1135, comme nous le verrons plus bas (v. 335), que Liétard quitta Cambrai.

<sup>2.</sup> Comp. plus haut v. 67.

ista que dicuntur<sup>1</sup> satis sufficerent. Tunc archipontifex sumpsit episcopum 245 sub testimonio quinque pontificum, dicens: O mi pater, audisti publice quanta malivoli dicunt adversum te, tueque audisti vite calumpniam, 250 morum infamiam, luxus blasphemiam. Oramus ergo te hoc recognoscere quoniam minime potes proficere inter universos qui te sic odiunt et quodcunque facis? una despiciunt. 255 Precamur te tuam servare animam et plebem fugere sic indomabilem. Eorum precibus allectus pontifex peccatum heresis sibi confessus est, fideque promisit coram presulibus 260 quod non presulare curabit amplius: hoc tantum supplicat archiepiscopo

ut permittat eum in episcopio
capere quantam posset pecuniam
usque ad futuram tunc Epiphaniam.

265
Infra quam concedit archiepiscopus
ut se intromittat de bonis empilus

ut se intromittat de bonis omnibus, sed non remaneat in episcopio istius permissi die preterito.

Hoc ignorant non nulli<sup>3</sup> homines
270 nisi qui fuerunt quinque pontifices.
Statuunt igitur ut hoc sepultum sit
donec impositus dies advenerit.

<sup>1.</sup> que dicuntur. Il y avait d'abord dans le ms. qua dicentur.

<sup>2.</sup> facis. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

<sup>3.</sup> non nulli, c'est-à-dire tous.

Quod se pepigisse, credo, penituit, cum post in honore stat quantum potuit. Namque ad cesarem vadit continuo,

sperans restitui ejus auxilio.

275

280

285

290

Pergit ad patronum ante hunc terminum, postulans scribere ad apostolicum:

ut propter mandatum cesaris gratiam promissi faciat misericordiam.

Illum secuti sunt curtis prepositus atque Cameraci quidam de civibus, accusantes eum coram principibus, coram episcopis, coram comitibus,

de hoc quod omnes vult de jure proprio exhereditare sine judicio.

E contra respondens presul viriliter regi innotuit quam infideliter ipsi Cameraci illum tractaverant et suos redditus sibi abstulerant. Quod quando audiunt divites domini, tractari timentes more consimili,

judicant ut nullus servire audeat domino proprio nisi precipiat,

295 qui feodatus est habeat feodum nullumque nolenti agat servitium<sup>1</sup>. Jubente cesare mox per judicium de prepositura fit privilegium ne quis prepositet in sua curia

300 nisi concesserit presulis gratia. Hinc Cameracenses turbati remeant et hoc judicium nemini propalant,

1. Comp. Introduction, num. 30.

305

310

315

320

325

immo se nequaquam audisse asserunt : unde iram Dei, spero, deserviunt.

Nam quamvis super se habeant dominum nequam, inhumanum, crudelem, pessimum, tamen conservari debet fidelitas quam sibi promittit cujusque veritas.

Fortasse propter hanc vel culpam aliam inter Cameracum villamque Hasperam, ubi cum timore magno pervenerant et quo tutiores esse putaverant, accidit quod eos misit in carcerem predictus Gerardus, qui ob pecuniam numquam ulli fidem portavit stabilem.

Ab illis etenim qui erant divites extorsit viginti marcas undecies, ita quod propter hoc nec querimoniam nec ullam sentiet inimicitiam<sup>1</sup>.

Istam captionem, hoc damnum iterum imponunt captivi super episcopum.

Ceterum post illos reversus pontifex monstravit quomodo abjudicatus est de prepositura curtis prepositus per cartam cesaris Cameracensibus.

Mox illos qui cives ceperant et capientibus assensum dederant, ex anathematis ligavit vinculo, divina celebrans die dominico.

Dehinc maledixit qui privilegium Cesaris infregit propter prepositum.

<sup>1.</sup> ita quod — inimicitiam, c'est-à-dire en leur faisant promettre qu'ils ne le poursuivraient jamais, soit en justice, soit par les armes, au sujet de cette amende.

Hec missa presulis fuit novissima quam in Cameraci cantat aecclesia: quia transierat jam Epiphania, 335 qua linqui voverat pontificalia. A Remis ideo litterae veniunt: inobedienti vero precipiunt ut a Cameraco citius exeat nec ibi amplius morari audeat. 340 Confusus igitur exivit ilico<sup>1</sup>, ubique conquerens sine judicio se exposuisse de episcopio ab accusatore non victum aliquo. Tunc Innocentius papa Romanorum 345 celebravit Pisis magnum concilium, quo fuit Remensis archiepiscopus cum suffraganeis suis presulibus: ibique ostendit eisdem testibus quomodo Liethardus erat depositus. 350 Depositionem itaque cognitam constituit<sup>2</sup> papa esse perpetuam<sup>3</sup>,

- 1. Lambert de Watrelos rapporte le départ de Liétard à l'année 1135 en ces termes: Domnus Letardus episcopus a Rainaldo archiepiscopo est suspensus. Post epiphaniam abiit; nequaquam ad nos postea rediit (Lamb., p. 514). Cependant ce texte ne nous dit pas clairement si ce fut en 1135 ou en 1136 que Liétard s'éloigna de Cambrai; mais ce qui est dit par notre anonyme quelques vers plus bas de la confirmation de la sentence de l'archevêque de Reims par le concile de Pise lève toute hésitation: car le concile de Pise s'ouvrit le 30 mai 1135 (Annal. Sax., p. 770. Gest. abbat. Trudonens., XIII, 1; Mon. Germ., SS. t. X, p. 312. Marangoni ap. Watterich, Vit. RR. PP., t. II, p. 215). C'est donc bien à la fête de l'Épiphanie de cette même année 1135 qu'il faut marquer le terme de l'épiscopat de Liétard.
  - 2. constituit. Il y avait d'abord dans le ms. constitui.
  - 3. L'auteur d'une chronique de Cambrai, écrite au commence-

355

a verbo domini et ore proprio.
conclamante fiat omni concilio.
O quam plangendus est iste episcopus,
persona congrua, clericus optimus,
quod vilis factus est pro avaricia
atque depositus pro immunditia.
Namque de litteris et ministerio
magister probatus aecclesiastico,
si castis munitus fuisset moribus,

360 si castis munitus fuisset moribus papa constitui foret idoneus.

ment du xvire siècle, ajoute ici quelques détails que Bethmann avait crus empruntés à la partie encore inconnue (en 1846) de la version française de nos Gesta Pontificum. Nous devons constater maintenant qu'ils ont été puisés à une autre source. Il y a du reste lieu de se défier de cette source ou du chroniqueur qui s'en est servi, vu les inexactitudes assez grossières de la partie de sa relation qu'on peut contrôler par celle des Gesta. Il nous semble superflu de les relever. Nous nous bornons à appeler l'attention du lecteur sur le fait, inconnu d'ailleurs, de la translation de Liétard à un autre siège en Lombardie. Voici donc ce que raconte le chroniqueur moderne : Dont ses chanoines allerent vers levesque de Reims, luy et raporterent comment levesque Lietard estoit revenu en Cambray contre sa deffense. Dont il fut fort courroucé, parquoy il envoia avec lesdits chanoines vers le pape Eugene 3° certains messagers, qui raconterent tous les faits de Lietard et de sa desobeissance a larchevesque, et que tout le Cambresis estoit gastez par luy. Le pape manda Lietard a Rome, quil y alla, mais a grand regret. Quand il fut la venu, il s'humilia fort et pria merchy au pape, mais sans fruict; car par les conseils des cardineaux et des evesques fut deposez, et en sa presence fut faict et sacree evesque un des chanoines de Nostredame qui avoit estez envoiez à Rome, nommé Nicolas Claret, qui fut 38º evesque et 9º comte de Cambray, et audit Lietard donna une petitte eveschez en Lombardie et luy dit en public, que si ce neust estez pour le respect de lempereur, eut estez privez de son eveschez sans pouvoir en pretendre un autre (Mon. Germ., SS. t. VII, p. 938).

## [GESTA NICOLAI']

#### Incipit de domno Nicholao Cameracensi.

- Liethardo episcopo ut dictum est deposito a papa Innocentio in Pisano concilio,
- 2 precepto apostolici, immo archiepiscopi Cameracenses clerici coguntur atque laici
- 3 episcopum eligere qui de bono sit nomine, qui sciat restituere destituta aecclesiae.

#### De electione Ottonis.

- Per commune consilium mox eligunt episcopum Ottonem quendam clericum, regularem canonicum
- 1. Comp. Introduction, num. 18.

| 5   | de Premonstrati ordine       |
|-----|------------------------------|
|     | notum ex opinione            |
|     | litteralis scientiae         |
| •   | et fidei catholicae.         |
| 6   | Electionis actibus           |
|     | favet archiepiscopus:        |
|     | favet tamen sub talibus      |
|     | rerum conditionibus          |
| 7   | electio ut maneat            |
|     | et rata sit ne pereat        |
|     | si cesari hoc placeat,       |
|     | cum fieri non valeat         |
| 8 . | nisi ipse laudaverit         |
|     | et electum receperit         |
|     | eique donum fecerit          |
|     | ut regius mos¹ exigit.       |
| 9   | Tunc sic facta electio       |
|     | a clero atque populo         |
|     | manifestatur ilico           |
|     | ipsi regi Lothario           |
| 10  | per legatos idoneos          |
|     | duos abbates optimos         |
|     | de sancto quidem Autberto    |
|     | et Sepulcro sanctissimo.     |
| 11  | Sed retentis abbatibus,      |
|     | cesar Cameracensibus         |
|     | mandat quod de claustralibus |
|     | nemo presul erit suus.       |
| 12  | Nam imponi vult neminem      |
|     | Cameraci pontificem          |
|     | •                            |

<sup>1.</sup> mos. Dans le ms. mox.

nisi qui possit marchiam et hanc tueri patriam. 13 Plebs ergo Cameracensis cognoscens velle cesaris, legatis missis aliis cum sigillatis litteris, 14 concedunt votis omnibus ut ab illis abbatibus ante regem presentibus eligatur episcopus 15 et Ottonis de persona cassata sit memoria, quae non fuit nominata nisi cum regis gratia. 16 Rex hoc totum prohibuit et prohibens destituit, quia quod esse noluit ratum stare non debuit.

#### De electione Nicholai episcopi.

Tunc rex erat Aquisgrani in sancto pascha Domini, in die quidem celebri letitiae et gaudii:

18 ubi duces et comites convenerant et principes multique viri divites, abbates et pontifices.

Fuit cardinalis quidam ad hanc eandem curiam, paratus ad consulendam

|            | Cameraci aecclesiam.       |
|------------|----------------------------|
| <b>2</b> 0 | Ecce horum intuitu,        |
|            | consilio et monitu,        |
|            | vocato Sancto Spiritu      |
|            | presul presens eligitur¹   |
| 21         | Nicholaus prepositus       |
|            | oriundus nobilibus         |
|            | longe notis parentibus²,   |
|            | gratus vita et moribus,    |
| 22         | in hac nostra aecclesia    |
|            | nutritus ab infantia,      |
|            | cunctis prebens servitia   |
|            | humilitate nimia.          |
| 23         | Quae virtus est laudabilis |
|            | atque Deo amabilis         |
|            | et dignus est pre ceteris  |
|            | ut exaltetur humilis.      |
| 24         | Electum ergo presulem      |
|            | bonae indolis juvenem      |
|            | ad presulatus regimen      |
|            | exaltat Deus humilem.      |
| 25         | Cui consultu principum,    |
|            | electione presulum,        |
|            | voce Cameracensium         |
|            | dat sibi pontificium       |
| 26         | cesar sub illis legibus    |
|            |                            |

1. C'est le jour même de la fête de Pâques (22 mars) 1136 que

se fit l'élection de Nicolas (Lamb. Watrel., p. 514).
2. Nicolas, surnommé Clairet (comp. plus haut p. 172, note), était fils d'Isaac, pair du château de Mons, de Valenciennes et de Beaumont (Balduin. Avesn., p. 289. - Rec. des Hist. de Fr., t. XIII, p. 552, not. b).

et consuetudinibus
atque possessionibus
ut fuerunt antiquitus,
sicut Gerardus ultimus
jam tenuisse dicitur
et sicut certis testibus
hinc veritas agnoscitur.

Presulatu sic accepto
in cesaris palatio
astantium processio
magno resultat gaudio.

#### De receptione apud Cameracumi.

29 Quando autem episcopus in istis redit partibus, longe ab urbe populus sibi exivit obvius. 30 Qui in sua presentia ferunt ramos et folia, extollunt laudum carmina ejus honori congrua. 34 Mox cleri universitas et ordinis humilitas honor, virtus et potestas ad laudes canunt debitas, 32 et Te Deum in cathedra tali cantant letitia qualis visa vel audita

1. Tout ce qui est rapporté dans ce paragraphe et dans les quatre suivants, ainsi que dans le commencement du cinquième (str. 29-89), se passa dans la même année 1136 (Lamb. Watrel., p. 514).

| 33 | nobis non fuit antea.  Ergo sanctus extat clerus atque beatus populus,                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | quibus talis est dominus<br>feliciter dispositus.<br>Speramus enim optimum<br>hoc fuisse presagium                 |
| 35 | quod habet episcopium per felicem introitum. Ante suam presentiam                                                  |
|    | casati, cives etiam<br>per sanctos Dei stabilem                                                                    |
| 36 | jurant ei fidutiam. Et ipse per consilium reddidit illis postmodum ut quisquis debet proprium recte tenere feodum. |
|    |                                                                                                                    |

## De Gerardo Malo filiastro.

37 Accelerant universi
ut viri sint episcopi,
sed Gerardus Amolrici¹
non vult suus vir fieri.
38 Indignatur accedere
hominiumque facere
neque [vult] de pontifice
terram suam recipere.
39 Fit constans in superbia

<sup>1.</sup> Suivant le Roman de Gilles de Chin (éd. de Reiffenberg, v. 429-430, p. 17), le père de Gérard Maufilâtre s'appelait Gilles.

|      | ostenditque per opera       |
|------|-----------------------------|
|      | quia sibi non est cura      |
|      | de pastorali gratia.        |
| 40   | Terram suam et castellum    |
|      | sibi tenet ut proprium,     |
|      | turrim vero suam domum      |
|      | facit contra episcopum.     |
| 41   | Ipse nequam, infidelis      |
|      | et homo detestabilis,       |
|      | captat viros cum bestiis    |
|      | et redditus pontificis.     |
| 42   | Modo perdit episcopus       |
|      | Novi Castelli redditus      |
|      | humiliterque patitur        |
|      | quod sua gens affligitur.   |
| 43   | Mirantur sui homines        |
|      | quare tam diu sustinet      |
|      | quia Gerardus possidet      |
|      | castrum quod sibi pertinet. |
| 44   | Ignorant ejus animum        |
|      | et divinum consilium        |
|      | qui locuntur alterutrum     |
| •    | quod non invadit perfidum.  |
| 45   | Quem sitiunt requirere      |
|      | cum magna fortitudine       |
|      | et de castro expellere      |
|      | terraeque pacem facere.     |
| 46   | Spectat simplex episcopus   |
|      | et quicquid de redditibus   |
|      | et de suis hominibus        |
| L PC | Gerardus agit impius.       |
| 47   | Credit enim malitiam        |

49

vinci per patientiam : nam qui exaltat humilem franget ejus superbiam<sup>1</sup>.

48 Ut scriptum est, sunt omnia credenti possibilia<sup>2</sup>, si in Deo sibi vera sit spes atque fidutia.

Credenti Deus subvenit : nam die quadam accidit quod Gerardus qui superbit in manus suas corruit.

50 Itaque pro miraculo universis notifico Gerardus ab episcopo quo captus est fortunio.

#### De captione ejus.

Ad Thumium<sup>3</sup> presul erat
cum Gerardus transierat:
cui loqui despexerat
nec conductum quesierat.

Qui audito hunc superbum sic transisse per Thumium nullum requirens socium, Gerardi spectat reditum.

53 Revertenti ad vesperam sibi presul stat obviam

<sup>1.</sup> Comp. Prov. XXIX, 23; Luc. XIV, 11, etc.

<sup>2.</sup> Marc. IX, 22.

<sup>3.</sup> Thun-l'Évêque. Ce château fort avait été construit par Nicolas lui-même (Canon. Camerac., c. 20, p. 508).

|           | sicutque David Goliam                   |
|-----------|-----------------------------------------|
|           | cepit inermis militem.                  |
| 54        | Ad quem currunt ruricolae               |
|           | volentes interficere :                  |
|           | quippe quos illo tempore                |
|           | numquam cessarat ledere.                |
| 55        | Tunc de morte perterritus               |
|           | pro circumfusis hostibus <sup>1</sup> , |
|           | orat flendo ut citius                   |
|           | illum salvet episcopus.                 |
| <b>56</b> | Presul his motus lacrimis               |
|           | pulsis laborat rusticis                 |
|           | quod leo factus humilis                 |
|           | servatus est incolumis.                 |
| <b>57</b> | De rusticis liberatus                   |
|           | episcopi laboribus,                     |
|           | vix civium de manibus                   |
|           | evasit ille perfidus,                   |
| <b>58</b> | Quando enim presul illum                |
|           | adducebat Cameracum                     |
|           | in captionis laqueum                    |
|           | ne perdendi sit dubium,                 |
| <b>59</b> | cives armati citius                     |
|           | et lanceis et ensibus,                  |
|           | contribulati sepius                     |
|           | Gerardi facinoribus,                    |
| 60        | insurgunt adversus eum                  |
|           | tamquam latronem pessimum,              |
|           | clamantes sibi meritum                  |
|           | mortis venisse terminum.                |
|           |                                         |

<sup>1.</sup> hostibus. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

| 82 | GESTA                     |
|----|---------------------------|
| 61 | Presul laborat iterum     |
|    | liberare captum suum      |
|    | de furore tot hominum     |
|    | sibi inimicantium.        |
| 62 | Inter hostilem aciem      |
| •  | transit presul domum suam |
|    | ubi Gerardum militem      |
|    | perduxit in custodiam.    |
|    |                           |

#### De redditione Novi Castelli et absolutione Gerardi.

| 63 | Sub die autem tercio      |
|----|---------------------------|
|    | non temere nec subito     |
|    | sed communi consilio      |
|    | fit placitum de Gerardo.  |
| 64 | Statutum vero placiti     |
|    | et ordinem consilii       |
|    | volo sciant universi      |
|    | tam presentes quam futuri |
| 65 | est enim necessaria       |
|    | haec pactio, haec gratia  |
|    | ut nobis in perpetua      |
|    | habeatur memoria.         |
| 66 | In conspectu insignium    |
|    | videlicet casatorum,      |
|    | clericorum et civium      |
|    | Gerardus Novum Castellum  |
|    | reddit pastori liberum :  |
| 67 | horumque in presentia     |
|    | cetera beneficia          |
|    | pastori pertinentia       |

|    | cuncta reddit liberrima.       |
|----|--------------------------------|
| 68 | De sancto quoque Autberto,     |
|    | Castro Novo composito,         |
|    | concedit ut de proprio         |
|    | potentiam episcopo:            |
| 69 | ita, inquam, quod pontifex     |
|    | aliquando si opus est          |
|    | ponet in eo milites            |
|    | cum Gerardo communiter.        |
| 70 | Mox eis[dem] hominibus         |
|    | ad placitum presentibus        |
|    | Gerardus miles optimus         |
|    | fit presuli vir legius.        |
| 74 | Factus homo dat etiam          |
|    | episcopo fidutiam              |
|    | tam per sanctos quam per fidem |
|    | hanc servandi concordiam.      |
| 72 | Inde vero multiplices          |
|    | pontifici dat obsides          |
|    | ut res facta tam firmiter      |
|    | observetur perhenniter.        |
| 73 | Qui fuerunt tunc temporis      |
|    | vident quod quidam pueri       |
|    | [a Gerardo] pignorati          |
| _  | in domo sunt episcopi.         |
| 74 | Sunt et quidam in aliis        |
|    | dominorum hospitiis            |
|    | qui sunt defensores regni      |
|    | et fideles episcopi.           |
| 75 | Stat Gerardus in requie        |
|    | custos istius patriae          |
|    | servans fidem pollicite        |
|    |                                |

#### GESTA

pacis et amicitiae.

The following pacis et amicitiae.

Ecce in regionibus longissimis extenditur opinio facti hujus et virtutis introitus.

77 A longinquis et proximis scientibus rem operis hac de causa fit celebris laudatio pontificis.

#### De profectione Nicholai episcopi ad archiepiscopum.

78 Inter eos sic firmato amoris privilegio, vadit Remensi ilico presul archiepiscopo.
79 Qui ab archipontifice

79 Qui ab archipontifice receptus honorifice, sua in electione confirmatur canonice

et per archiepiscopum et per assensum presulum ibi ante presentium.

Quem confirmatum taliter conduxit archipontifex ad altare feliciter,

Deum laudans sollempniter.

Post datas Deo gratias datur sibi haec potestas, datur et haec licentia

tam a Remis quam a Roma ut res aecclesiasticas 83 gubernet et provideat et quibus velit tribuat prebendas et altaria. Conceditur vero illi 84 infra ordines manenti<sup>1</sup> clerum subjectum fieri consensu apostolici. 85 Hoc totum est compositum datumque spectat terminum quo pontifex Remensium ordinabit diaconum.

#### De consecratione ejus.

86 Ejusdem anni tempore ab ipso archipresule ditatur honorifice diaconatus ordine.

87 Post haec in die sabati ante natale Domini<sup>2</sup> provectus est sanctissimi ad culmen sacerdotii.

88 Qua vero cantatur die Memento nostri, Domine<sup>3</sup>

1. C'est-à-dire n'ayant pas encore reçu les ordres sacrés.

2. La fête de Noël tombait cette année 1136 un vendredi, et par conséquent le samedi précédent répond à la date du 19 décembre.

3. Ancien introït du quatrième dimanche de l'Avent. Ce dimanche tombait en 1136 au 20 décembre. On trouve dans le texte publié de Lambert de Watrelos, pour la date de la consécration de Nicolas,

le douze des calendes de janvier (Lamb. Watrel., p. 514), c'està-dire le 21 décembre; mais on sait combien l'échange des chiffres XII et XIII est fréquent dans les anciens manuscrits.

congaudentes recipiunt,

venerantur et diligunt

95

<sup>1.</sup> Comp. Introduction, num. 36, 37.

et ut patri obediunt, famulantur et serviunt. Laudant Dei potentiam, 96 qui per ipsius gratiam tribuerat sibi talem patronum et pontificem. Omnesque sancti homines 97 et beatae mulieres de tanto patre hilares sunt sicut bonae pecudes. Et tota gens pauperrima 98 exorans sibi prospera de moribus et de vita bona fert testimonia.

## Qualiter Gerardus pacem infregerit.

| 99  | His actibus, his prosperis,<br>his laudibus, his gaudiis<br>inimica diaboli |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | temptatio non defuit.                                                       |
| 100 | Nam ille serpens lividus                                                    |
|     | antiquus hostis invidus                                                     |
|     | per quem ordo angelicus                                                     |
|     | prostratur de celestibus,                                                   |
| 101 | per quem Adam seducitur,                                                    |
|     | per quem Judas suspenditur                                                  |
|     | et per quem Joseph venditur                                                 |
|     | et Christus crucifigitur,                                                   |
| 102 | ille plenus discordia,                                                      |
|     | stans semper in tristicia                                                   |
|     | nullique volens prospera                                                    |
|     |                                                                             |

| 188   | GESTA                                                                                                     |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 103   | sed neque pacis gaudia,<br>commovit contra presulem<br>Gerardum virum nobilem<br>cujus insaturabilem      |  |
| 104   | supra dixi nequitiam.  Illum cogit et stimulat, exhortatur et imperat ut contra hunc se erigat            |  |
| . 105 | cui fidem juraverat. Serpens fomes superbiae, succendium malitiae, Gerardum fecit surgere                 |  |
| 106   | contra virum justiciae.  Justiciae virum dico tam opere quam merito qui pacis erat sanctio                |  |
| 107   | et latronum confusio.  Latrones enim oderat atque pati non poterat ut in sua custodia fierent latrocinia. |  |
| 108   | De Gerardi familia erat latronum copia in hac conversans patria, ad omne malum sedula.                    |  |
| 109   | Qui repente prosiliunt super quendam Godefridum sancti Humberti famulum venientem Cameracum.              |  |
| 110   | Consodales tres fuerunt qui tunc insidiati sunt illi donec inveniunt                                      |  |
|       |                                                                                                           |  |
| ,     |                                                                                                           |  |

|     | eique boves auferunt.                   |
|-----|-----------------------------------------|
| 444 | Tollunt ei sine culpa                   |
|     | quatuor animalia.                       |
|     | Qua commota injuria                     |
|     | Cameraci communia                       |
| 112 | arma statim arripiunt:                  |
|     | qui quesitos inveniunt                  |
|     | nec se ulcisci differunt,               |
|     | sed excecare faciunt.                   |
| 113 | Gerardus ille pestifer                  |
|     | hos dicit execrabiles                   |
|     | suos fuisse homines:                    |
|     | quo inculpatur pontifex                 |
| 114 | statutae pacis pessimam                 |
|     | fecisse violentiam                      |
|     | et mutasse concordiam                   |
|     | inter eos compositam.                   |
| 115 | Cumque audit episcopus                  |
|     | quod Gerardus conqueritur               |
|     | de cecatis latronibus                   |
|     | tamquam suis hominibus,                 |
| 116 | offert ei satagere                      |
|     | ex ordine justiciae                     |
|     | ut queat illi tollere                   |
|     | materiam discordiae.                    |
| 117 | Quod Gerardus non recipit,              |
|     | immo audire despicit,                   |
|     | quippe qui presulem odit                |
|     | et nocendi causam querit <sup>1</sup> . |
|     | ·                                       |

<sup>1.</sup> Ce fut vers le mois de mai 1137, suivant Lambert de Watrelos (p. 514), que la guerre se ralluma entre l'évêque et Gérard Maufilâtre.

## De nequitia Gerardi.

| 118      | Haec est ejus occasio               |
|----------|-------------------------------------|
|          | stantis in desiderio                |
|          | qua causa, quo ingenio              |
|          | immo quo possit merito              |
|          | contraire episcopo.                 |
| 119      | Qui presuli continuum               |
|          | in corde ferens odium,              |
|          | habens in se demonium,              |
|          | non ultra celat animum:             |
| 120      | sed aperit nequitiam                |
|          | in corde suo habitam                |
|          | fraude diu absconditam.             |
|          | Qui non diffidens presulem,         |
| 121      | Castellum requirit Novum            |
|          | magnum ducens exercitum,            |
|          | assultum dans fortissimum,          |
|          | captis minans interitum.            |
| 122      | Verumtamen castricolae              |
| - 7-11-1 | se defendunt acerrime,              |
|          | illum Dei juvamine                  |
|          | compellentes recedere.              |
| 123      | Nunc iniqui iniquitas,              |
|          | nunc dolosi dolositas               |
|          | probata est et cognita              |
|          | per loca quidem plurima.            |
| 124      | Nunc perjurus Gerardus est,         |
|          | perjuri sunt et complices           |
|          | Gilius Montensis comes <sup>1</sup> |
|          |                                     |

<sup>1.</sup> Ce Gilles, appelé ici de Mons, et plus bas (str. 218) de Chin,

|     | atque Walterus Pulechels <sup>1</sup> . |
|-----|-----------------------------------------|
| 125 | Qui jurarant episcopo                   |
|     | fidem ferre perpetuo,                   |
|     | obsidibus in proprio                    |
|     | sibi datis hospitio.                    |
| 126 | Ad hoc Gerardus laborat,                |
|     | meditatur et cavillat                   |
|     | qua obsides artis via                   |
|     | liberare prevaleat.                     |
| 127 | Per quindenas post quindenas            |
|     | querit componi trevias                  |
|     | sua perfirmans opida                    |
|     | et providens interea.                   |
| 128 | Sed frustra illud queritur              |
|     | atque frustra conceditur:               |
|     | quia, ut factis cernitur,               |
|     | <del>-</del>                            |

est le fameux Gilles de Chin, si célèbre dans les traditions poétiques et populaires de la Belgique (comp. de Reiffenberg, Introduction au Roman de Gilles de Chin). Gilles de Chin et Gérard Maufilâtre étaient depuis longtemps compagnons d'armes (comp. Roman de Gilles de Chin, éd. de Reiffenberg, p. 17-29 passim, p. 166).

1. Gauthier ou Wauthier, surnommé, suivant son contemporain et parent Lambert de Watrelos, Puluchet (Lamb. Watrel., p. 514 extr.); suivant Baudouin d'Avesnes (p. 291), Plukellus; suivant Gilbert de Mons (p. 511), Pelukels; enfin, suivant notre auteur anonyme des Actes de Nicolas, Pulechels. Il était neveu par sa mère de Gossuin d'Avesnes (Lamb. Watrel. et Balduin. Avesn., loc. cit. — Ces deux témoignages d'écrivains appartenant à la famille de Gautier d'Avesnes doivent l'emporter sur celui de Hernan de Tournai, qui le dit fils du frère de Gossuin, Restaur. abb. S. Martini, n. 57), à qui il succéda dans sa seigneurie (Gisleb., Balduin. Avesn., Herman. Tornac., loc. cit. — Cf. Michaux, Chron. hist. des seigneurs d'Avesnes, p. 26). Des écrivains modernes (Le Carpentier, Hist. de Cambray, part. II, p. 388. — Michaux, loc. cit.) disent que Plukellus ou Pelukels est une corruption de Pulcher.

| 192 | • | GESTA |
|-----|---|-------|
|     |   |       |

ars ista arte fallitur.

129

Nam si firmat se Gerardus,
firmat et se episcopus,
Castello Novo firmius
circumclauso lapidibus.

Sub treviarum termino consulitur episcopo se custodi de Gerardo viro nequam et callido.

134 Sollicitus hinc pontifex probos retinet milites, contra suos infideles positurus, si opus est.

#### Quod episcopus se defendere paraverit.

Percipientes emuli quod probitas episcopi provideat se defendi, sunt nimirum exterriti.

Pacem optant componere sed indignantur querere, ne cadat a sacerdote superbia militiae.

Qui pre pudore nimio ne diffamentur populo erubescunt tam subito se vinci a presbitero.

Gerardus seductor malus mille laborat artibus ut careat obsidibus Nicholaus episcopus.

| 136 | Nam crebro hinc episcopum   |
|-----|-----------------------------|
|     | temptat comes Montensium    |
| -   | et alii qui Gerardum        |
|     | diligebant potissimum.      |
| 137 | Sed presul munitus bonis    |
|     | fidelium consiliis          |
|     | affirmat obsides suis       |
|     | non exire de vi[n]culis     |
| 138 | in toto illo tempore        |
|     | quo sibi et terrae suae     |
|     | presumpserit obsistere      |
|     | Gerardus os fallaciae.      |
| 139 | Nam presul mavult hominem   |
|     | tam subdolum, tam duplicem, |
|     | apertum habere hostem       |
|     | quam dolosum amatorem.      |
| 140 | Et merito vult aperte       |
|     | inimicum suum esse,         |
|     | eo quod pacis tempore       |
| _   | non cessat malum agere.     |
| 141 | Per quem tolluntur oculi,   |
|     | capiuntur et plurimi        |
|     | pertinentes pontifici       |
|     | atque coguntur redimi.      |
| 142 | Illa quidem flagitia,       |
|     | que Gerardi familia         |
|     | sub data facit trevia,      |
|     | negat Gerardus omnia.       |
| 143 | Quod sui agunt famuli       |
|     | per se mentitur fieri,      |
|     | verbo tamen mendacii        |
|     | scitur culpa perjurii.      |

#### GESTA

144 Propter ista et alia
mala ineffabilia
a presule non modica
congregatur militia.

145 Per legatos et apices
ad se venire milites
mandat presul velociter,
cor continens viriliter.

146 Tunc electam et nobilem
tenet presul familiam
quae hostibus terribilem
ingerebat formidinem.

### De werra inter episcopum et Gerardum orta.

| 147 | Ecce werra exoritur,<br>crescens malum extollitur : |
|-----|-----------------------------------------------------|
|     | multi enim capiuntur,<br>multi vero occiduntur.     |
| 148 | Hii et illi alterutrum                              |
|     | crebro simul conveniunt:                            |
|     | isti illos sepe querunt,                            |
|     | captant vel interficiunt.                           |
| 149 | Utraque parte milites                               |
|     | vastant villas et segetes,                          |
|     | quod ante se quisque videt                          |
|     | dissipari non remanet.                              |
| 150 | Gerardus super Castellum                            |
|     | totum imponens animum                               |
|     | et magnum ferens odium                              |
|     | habensque desiderium                                |
| 151 | ut forte sibi accidat                               |

quod subintrare valeat,
sepe temptat et laborat
ut acceptum possideat.

Sed hanc malam voluntatem,
hoc studium, hunc laborem
credendum est per divinam
ruisse providentiam,

Namque infra mensem unum
ad hoc malum renovatum
Deus quidem ultionum
imposuit finem novum.

### De secunda captione Gerardi.

154 Nam accidit quod Gerardus castrum habendi cupidus ante castrum stat munitus de armatis militibus: 155 et jubet ante exitum sic parari exercitum ut illo intrante castrum intrent omnes cito secum. 156 Cui preter spem accidit: nam sicut propheta dicit, insultans male cecidit in laqueum quem tetendit 157 et incidit in foveam quam prophanus fecit idem ad ipsius perniciem ante castelli januam. 158 Nam cum intrare estimat ut fieri decreverat,

|      | et precurrit ut feriat                               |
|------|------------------------------------------------------|
|      | atque primus introeat,                               |
| 159  | illum viri de castello                               |
| 100  | prosternentes continuo                               |
|      | audaci captant animo                                 |
|      | auxiliante Domino.                                   |
| 160  | Deum enim permisisse                                 |
| 100  | credo atque voluisse                                 |
|      |                                                      |
|      | quod captus est nequam ipse<br>crudeli furens rabie. |
| 161  |                                                      |
| 101  | Credo Deum preterea                                  |
|      | haec fecisse miracula                                |
| •    | ob viduarum lacrimas                                 |
| 4.00 | et pauperum miserias.                                |
| 162  | Nam quando captus cecidit                            |
|      | sic fuerunt in extasi                                |
|      | milites ejus positi                                  |
| 4.00 | quod nullus ei subvenit                              |
| 163  | et de suis militibus,                                |
|      | quod magnum fuit dedecus,                            |
|      | non est captus secum unus,                           |
|      | vulneratus aut peremptus.                            |
| 164  | Cui si tot mulieres                                  |
|      | essent quot erant equites                            |
|      | liberari potuisset                                   |
|      | si vivere habuisset.                                 |
| 165  | Sed fortasse divinitus                               |
|      | ita fuit dispositus                                  |
|      | sibi dierum numerus                                  |
|      | et mortis suae terminus.                             |

#### De morte Gerardi.

| 166 | Tunc fideles episcopi                 |
|-----|---------------------------------------|
|     | de Gerardo tutissimi                  |
|     | quod amplius non poterit <sup>1</sup> |
|     | de captione eripi,                    |
| 167 | infra castrum illum trahunt.          |
|     | Super quem omnes 2 irruunt,           |
|     | conclamant et percutiunt,             |
|     | immo necare cupiunt :                 |
| 168 | habentes in memoria                   |
|     | parentum homicidia,                   |
|     | minas, predas, incendia               |
|     | et quidquid eis fecerat.              |
| 169 | Quapropter in introitu                |
|     | magno currentes impetu                |
|     | necant eum sine metu                  |
|     | turpissimo interitu <sup>3</sup> .    |
| 170 | Nam inenarrabilibus                   |
|     | corpus plenum vulneribus              |
|     | viri cum mulieribus                   |
|     | concutiunt lapidibus.                 |
| 171 | Plebs igitur tota credit              |
|     | quae peccata ejus novit               |
|     | matri placuisse Dei                   |
|     | quod sic tirannus obiit :             |
| 172 | per quam ipse juraverat               |

<sup>1.</sup> non poterit. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

<sup>2.</sup> Dans le ms. au-dessus de la ligne : vel multi.

<sup>3.</sup> Gérard Maufilâtre périt le 6 juillet 1137 (Lamb. Watrel., p. 514).

| 198 | GESTA                             |
|-----|-----------------------------------|
|     | et obsidem se dederat             |
|     | quod tutus de perpetua            |
|     | presul foret fide sua.            |
| 173 | Quam servare quia sprevit,        |
|     | pro presule miti ruit             |
|     | sicut et Golias fecit             |
|     | pro humilitate David.             |
| 174 | Tandem suis militibus             |
| •   | corpus Gerardi redditur,          |
|     | sed anathematizatus               |
|     | in atrio non mittitur.            |
| 175 | Tunc illa diabolica               |
| •   | militiae familia,                 |
|     | maledicta et pessima,             |
|     | quae Gerardo servierat,           |
| 176 | plangit, dolet atque plorat,      |
|     | vitam ejus magnificat,            |
|     | non alia ex gratia,               |
|     | sed de sua malitia <sup>1</sup> . |
| 177 | Plangunt et viri divites          |
|     | ipsius largitiones,               |
|     | unde gaudebant complices,         |
|     | sed nudi flebant inopes.          |
| 178 | Predator a predonibus             |
|     | laudatur et diligitur             |
|     | ab iniquis hominibus              |
|     | iniquus benedicitur.              |
| 179 | Super isto nil judico :           |
|     | nam de omni catholico             |
|     | perditio, salvatio                |
|     |                                   |

<sup>1.</sup> Il y avait d'abord dans le ms. militia.

| 180            | ex Dei est judicio.  Ergo qui hunc occiderunt nil se deliquisse credunt nec hinc offendisse Deum                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181            | neque suum episcopum.  Non enim putant hominem occidisse, sed demonem, non christianum aliquem,                        |
| 182            | sed antichristi militem.  De Deo ipse nescio, sed novi de episcopo quod de casu tam subito                             |
| 183            | contristatur in animo.  Nam si Gerardum antistes per probos ejus milites captum vivum tenuisset,                       |
| 184            | pacem firmam habuisset.  Dedisset vero maximam pecuniarum copiam                                                       |
| 185            | atque prostravisset omnem castellorum munitatem.  Conqueritur presul valde de hoc dampno atque pace, servitio et amore |
| 185 <i>bis</i> | potuisset quem habere.  Comes autem de Montibus cum liberis hominibus de Gerardi interitu                              |
| 186            | ad presulem conqueritur. Conqueruntur communiter quod tam liberalis, dives et tam nominatus miles                      |

|     | captus vivens necatus est, |
|-----|----------------------------|
| 187 | quem diligebant principes, |
|     | venerabantur comites,      |
|     | cui frequenter nobiles     |
|     | famulabantur milites.      |
| 188 | Justi enim justicia        |
|     | non erat ita cognita       |
|     | per loca longe posita      |
|     | ut Gerardi potentia.       |
| 189 | Qui si timuisset Deum      |
|     | et amasset episcopum,      |
|     | solus terrae dominium      |
|     | tenuisset subtus eum.      |
| 190 | Et quia presul hominem     |
|     | et comes tantum comitem    |
|     | amiserant per hanc mortem  |
|     | ab exosis compositam,      |
| 191 | communiter statuerunt      |
|     | et per fidem firmaverunt   |
|     | quod inter se non manebunt |
|     | qui odio necaverunt.       |
| 192 | Per hoc ergo constitutum   |
|     | oportuit quemque virum     |
|     | de Gerardi morte reum      |
|     | laxare natale solum.       |
| 193 | domos, terras relinquere,  |
|     | cum externis habitare,     |
|     | exulari et vivere.         |
| 194 | Oportuit et presulem       |
|     | prophanis propter comitem  |
|     | dare absolutionem          |
|     | qui Gerardo servierant.    |
|     |                            |

| .195 | Sub eadem vero die      |
|------|-------------------------|
|      | in communi facta pace   |
|      | a presule et comite     |
|      | decretum est illos esse |
| 196  | qui non rei de Gerardo  |
|      | morabuntur in castello  |
|      | nec prementur ab aliquo |
|      | pro exclusorum odio.    |
|      |                         |

#### De redditione Sanctoberti.

| 197 | Scripsi de Gerardi morte  |
|-----|---------------------------|
|     | inconservato ordine,      |
|     | de illo volens finire,    |
|     | mox reverti matteriae.    |
| 198 | Nam in nocte qua Gerardus |
|     | recenter fuit mortuus,    |
|     | viris Cameracensibus      |
|     | adhuc condormientibus     |
| 199 | venerunt vasalli duo,     |
|     | Tericus de Waslerio       |
|     | et Amandus de Dunio,      |
|     | ex industri consilio,     |
| 200 | ferentes claves presuli   |
|     | de castello Sanctoberti,  |
|     | ut redderentur pueri      |
|     | pro Gerardo pignorati.    |
| 201 | Cujus celantes obitum     |
|     | co[n]venerunt episcopum,  |
|     | dissimulantes Gerardum    |
|     | captum esse, non mortuum. |
| 202 | Qui magno artis genere    |

|     | ejusdem noctis tempore    |
|-----|---------------------------|
|     | mandato cum pontifice     |
|     | nepote suo¹ Symone        |
| 203 | atque paucis convocatis   |
|     | de hominibus presulis,    |
|     | obtulerunt pontifici      |
|     | Sanctobertum exhiberi:    |
| 204 | pactione tamen tali       |
|     | si pueros reddiderit      |
|     | et amicos illos sibi      |
|     | componere voluerit.       |
| 205 | Ad hoc ergo peragendum    |
|     | fuit breve consilium      |
|     | quia diei proximum        |
|     | jam videbant crepusculum. |
| 206 | Favet statim episcopus    |
|     | factis petitionibus,      |
|     | reddit infantes patribus, |
|     | receptis castri clavibus. |
| 207 | Quod presul in manu sua   |
|     | tuta tenens fiducia,      |
|     | familiam ibi locat        |
|     | quae castellum custodiat  |
| 208 | A rusticis fit postea     |
|     | pontifici securitas       |
|     |                           |

<sup>1.</sup> C'est-à-dire son cousin germain: car le père de Nicolas était le frère de la mère de Simon (comp. plus haut p. 117, n. 2, et p. 176, n. 2), comme le dit aussi expressément Lambert de Watrelos: Presul enim cives suos cupiebat sedare et Simonem, utpote filium amitae suae, ex fide juvare (p. 514). On sait du reste que le mot nepos avait quelquefois cette signification dans le latin du moyen âge (comp. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. Henschel, t. IV, p. 620, col. 2).

quod de tota sibi villa servabitur fidelitas.

# Quod episcopus idem castellum Simoni castellano reddiderit.

| 209 | Querit Symon continuo                 |
|-----|---------------------------------------|
|     | eorumdem consilio                     |
|     | qui erant cum episcopo                |
|     | ut hoc castrum pro puero              |
|     | sororis suae filio,                   |
| 210 | quae fuit uxor Gerardi <sup>1</sup> , |
|     | ut justum est, donet sibi,            |
|     | cui debet Sanctoberti                 |
|     | advocatio succedi.                    |
| 211 | Instat Symon vehementer               |
| , , | instant sui adjutores                 |
|     | ut eorum diligenter                   |
| •   | agat precata pontifex.                |
| 212 | Cui, credens bonum esse,              |
|     | promisit castrum tradere              |
|     | sub pollicitatione                    |
|     | veracis fidei suae.                   |
| 213 | Promisit Symon pariter                |
| ATO | <u> </u>                              |
|     | episcopo, ut oportet,                 |
|     | tales prebere obsides                 |
| 0.1 | quibus de pace crederet.              |
| 214 | His omnibus sic peractis              |
|     | predicti duo vasalli                  |
|     | celatam mortem Gerardi                |
|     | confessi sunt pontifici.              |
|     |                                       |

<sup>1.</sup> Comp. plus haut p. 164, note.

245 Ecce presul, Symon quoque et qui simul affuere seducti sunt empta pace quam dederat Deus terrae.

216 Gerardo namque mortuo descenderat pax de celo et requies in populo presso ejus dominio.

217 Infantes ergo minime necesse erat reddere composita nova pace per auctorem justiciae.

#### De morte Egidii de Cinnio.

Dum sic agitur apud nos, plurali fertur nuntio quod Gilius de Cinnio mortuus<sup>1</sup> est in tornio<sup>2</sup>.

1. Dans le ms. on lit au-dessus de la ligne : vel necatus.

2. Voici sur la mort de Gilles de Chin une version différente de celle de Gilbert de Mons, qui dit que le célèbre chevalier fut tué in quadam guerra quam cum duce Lovaniensi habebat comes Namurcensis (Gisleb., p. 507). La chronique de Gembloux parle à la vérité d'une guerre qui éclata entre ces deux princes en 1136, à la suite de différends relativement à l'élection de l'abbé de Gembloux (Sigebert. Contin. Gemblac., p. 385); mais on ne voit pas comment Gilles de Chin a pu être mêlé à cette guerre. Le roman en vers de Gilles de Chin le fait mourir d'un coup de lance à Rollecourt ou Roucourt, près Douai (éd. de Reiffenberg, p. 187, v. 5512 suiv.), et c'est aussi ce genre de mort qu'indique l'épitaphe placée sur le tombeau de Gilles à Saint-Guislain (comp. plus bas la note suiv.). Enfin l'auteur du roman en prose, publié par Chalon (La Chronique du bon chevalier messire Gilles de Chin, Mons, 1837, in-80, p. 193), dit qu'il mourut d'une moult grant fièvre, et ossy pour les grans cops et navreures que il

| 219 | Est igitur admiranda<br>in hoc Dei justicia<br>quod Gerardi trux collega |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 000 | infra dies quadraginta 1                                                 |
| 220 | post illum qui est occisus occisus est et Gilius :                       |
|     | quos pares in sceleribus                                                 |
|     | compar prostravit obitus.                                                |
| 221 | Ita mori meruerant                                                       |
|     | qui adversus Dei matrem                                                  |
|     | et Nicholaum presulem                                                    |
|     | incessanter peccaverant.                                                 |
| 222 | Hec fortuna tanta talis                                                  |
|     | ad presens est laudabilis                                                |
|     | dum choruscat miraculis                                                  |
|     | et moratur in prosperis.                                                 |
| 223 | Quae heri stans odibilis                                                 |
|     | et de werra terribilis                                                   |
|     | fit hodie amabilis,                                                      |
|     | pacifica et humilis.                                                     |

avoit rechups en plusieurs batailles et estours où il s'estoit trouvé. Cette dernière version doit évidemment être abandonnée en présence de la donnée très précise que nous avons ici. Gilles de Chin mourut bien d'un coup de lance, comme le dit son épitaphe (comp. la note suivante); seulement, d'après notre auteur contemporain, ce ne fut pas dans une bataille, mais dans un de ces exercices guerriers où le vaillant paladin avait moissonné tant de palmes.

1. Ce détail s'accorde parfaitement avec ce qui est dit dans la vieille épitaphe française placée sur le tombeau de Gilles de Chin: L'an mil cent et XXXVII, iije jour devant le my-aoust, trespassa messire Gilles de Chin, ly boins chers, qui fut tué d'une lance et est cins qui tua le gayant (cité par de Reiffenberg dans l'introduction au Roman de Gilles de Chin, p. xxxvij). Gérard ayant été tué le 6 juillet 1137 (comp. plus haut p. 197, n. 3), ce fut bien environ quarante jours après que périt son compagnon d'armes, le 12 août de la même année.

nec patriae circumstanti, sed communi pace tuti forent cives et rustici.

| 232        | Cumque Cameraci cives       |
|------------|-----------------------------|
| AUA        | percipiunt quod antistes    |
|            | a Symone agressus est       |
|            | ut castellum ei donet,      |
| 233        | ne tribuat contradicunt,    |
| AOO        | •                           |
|            | qui pactionem nesciunt      |
|            | nec privatum consilium      |
| 234        | inter se nuper habitum.     |
| <b>404</b> | Quando sciunt, non alia     |
|            | dant presuli consilia       |
|            | nisi ut in manu sua         |
| 00#        | Sanctobertum retineat.      |
| 235        | Tali enim munimine          |
|            | atque tam forti obice       |
|            | potest presul magnifice     |
|            | malivolis resistere.        |
| 236        | Quod si Symon possideret    |
|            | qui nunc ejus amicus est,   |
|            | si quandoque cor mutaret,   |
| _          | hanc turbare terram posset. |
| 237        | Qui tenet per circuitum     |
|            | hinc Paluel, hinc Osgium,   |
|            | turrim apud Inciacum,       |
|            | Haveranchurt, Crevicorum.   |
| 238        | Ergo Symon totam sibi       |
|            | terram optat ancillari      |
|            | qui in rure Sanctoberti     |
|            | se postulat introduci.      |
| 239        | Nam, ut dixi, si animum     |
|            | converteret in odium,       |
|            | ab urbe cives liberum       |
|            | nullum haberent exitum      |
|            |                             |

#### GESTA

| 240 | nec externus civitatem     |
|-----|----------------------------|
|     | ingrederetur quispiam      |
|     | nisi per ipsum Symonem     |
|     | aut per conductum aliquem. |
| 241 | Sic civitas circumclausa   |
|     | neque intus neque extra    |
|     | valeret necessaria         |
|     | exercere negotia.          |
| 242 | Intelligit episcopus       |
|     | quod verum dicit populus,  |
|     | sed a Symone coactus       |
|     | ut attendat fidem ejus,    |
| 243 | si deberet exulari         |
|     | et adversa multa pati      |
|     | et ab honore deponi,       |
| 244 | oportet tamen presulem     |
|     | aut volentem aut nolentem  |
|     | conservare suam fidem.     |
| 245 | Nam consulunt sibi omnes   |
|     | archipresul et presules    |
|     | ut servetur data fides,    |
|     | talesque donet obsides     |
| 246 | Symon ille de castello     |
|     | quod presul et communio    |
|     | sint positi in securo      |
|     | sub tempore perpetuo,      |
| 247 | Ita mandat ad Thumium      |
|     | nepotem venire suum        |
|     | recipere Sanctobertum      |
|     | concessione civium         |
| 248 | et obsides exhibere        |
|     | ut spoponderat facere      |
|     |                            |

| 249 | et quibus presul credere<br>de perfecta possit pace.<br>Ecce simul conveniunt<br>presul, Symon ad Thumium :<br>offert presul dare castrum,        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250 | Symon nequit sequi pactum.  Nam de casatis omnibus et presulis hominibus non vult esse obses unus                                                 |
| 251 | pro Symonis profectibus.  Adductos secum milites offert Symon in obsides,                                                                         |
| 252 | parum erant credibiles.  Inde¹ capto consilio  per clericos et laicos                                                                             |
| 253 | offert antistes tercio castellum nepoti suo. Vocatus Symon totiens revocantem despiciens                                                          |
| 254 | non vult audire presulem nec a se missum quempiam. Est presto presul reddere, presto Symon recipere: sed obsides fiduciae non videntur sufficere. |

## Quod Cameracenses comitem Balduinum sibi adsciverunt in auxilium.

## 255 Vadit Symon iracundus

1. La syllabe de est dans le ms. au-dessus de la ligne.

refutatis obsidibus et presto fidem¹ eius conservare episcopus. Nolente ergo Symone 256 ad presulem remeare nec promissa peragere permanentis fiduciae, 257 dicunt cives episcopum de fide esse liberum, qui de castro pollicitum non habet vadimonium. Cives tamen non modice 258 dubitantes de Symone sicut de viro divite qui malum potest facere 259 querunt sibi auxilium a comite Montensium<sup>2</sup> atque Cameracensium sibi casatos attrahunt. 260 in firmam amicitiam et bonam sustinentiam, ligatos per communiam<sup>3</sup> et per fidem exhibitam.

- 1. fdem. Dans le ms. au-dessus de la ligne.
- 2. Baudouin IV, comte de Hainaut, surnommé le Bâtisseur.
- 3. Le mot communia semble signifier ici, non pas commune, mais alliance, conspiration. Dans les autres endroits de notre document où il est employé (indiqués à la fin du volume dans la table des termes de basse latinité, au mot communia), il peut se traduire par commune, mais en l'entendant dans un sens fort général, marquant l'ensemble des habitants de la ville qui n'étaient pas nobles, et non pas une commune proprement dite, ayant une organisation propre et des droits municipaux reconnus, limitant ceux des seigneurs féodaux.

| 261 | Querunt firmitatem pacis  |
|-----|---------------------------|
|     | pro potestate Symonis     |
|     | et pro cunctis inimicis   |
|     | salvo honore presulis.    |
| 262 | Non enim volunt minui     |
|     | honorem sui domini        |
|     | sed ut in pace stabili    |
|     | ab undique sint positi.   |
| 263 | Jurant omnes communiter,  |
|     | ipse Montensium comes     |
|     | et casati et milites      |
|     | atque Cameraci cives,     |
| 264 | quod eorum hostis erit    |
|     | qui castellum Sanctoberti |
|     | introire presumpserit     |
| ,   | nisi ipsi concesserint:   |
| 265 | et inde se alterutrum     |
|     | viriliter adjuvabunt      |
|     | et tamdiu Sanctobertum    |
|     | unanimes obsidebunt       |
| 266 | · donec fame defecerint   |
| 700 | qui castrum custodierint  |
|     | aut se victi reddiderint  |
|     |                           |
|     | quos repugnasse noverint. |

## De obsidione Sanctoberti<sup>1</sup>.

Ergo presul propterea magna pressus angustia

<sup>1.</sup> Les événements qui suivent (str. 267-str. 446) sont rapportés par Lambert de Watrelos à l'année 1138 (p. 514-515); mais il faut

| 414 | GHBIA                       |
|-----|-----------------------------|
|     | et qui erant fide sui       |
|     | infideles constitui,        |
| 283 | alloquitur pontificem,      |
|     | offert omnem justiciam,     |
|     | optans cunctorum solitam    |
|     | tenere amicitiam.           |
| 284 | Offert quoque castrum reddi |
|     | in manibus episcopi,        |
|     | servato jure debiti         |
| ,   | quod heredis est Gerardi.   |
| 285 | Quod offertur a Symone      |
|     | nolunt cives recipere       |
|     | nisi favente comite         |
|     | cui fidem juravere.         |
| 286 | Est ista res mirabilis      |
|     | in hoc quod fidem comitis   |
|     | optabant servare magis      |
|     | quam presulis et Symonis.   |
| 287 | Omnis terra admiratur       |
|     | quod vetus fides labitur.   |
|     | nova vero erigitur,         |
|     | sed cui magis creditur      |
|     | stans hodie cras frangitur. |
| 288 | Videns Symon cautus miles   |
|     | quod viri Cameracenses      |
|     | effecti sunt sui hostes     |
|     | et in nullo tuta fides,     |
| 289 | castra sua magis firmat,    |
|     | levat muros et reformat     |
|     | queque fracta, queque lapsa |
|     | restituit et emendat.       |
|     |                             |

| 290         | Ob hoc sui sunt¹ commoti et parentes et amici, |
|-------------|------------------------------------------------|
|             | quippe qui non possunt pati                    |
|             | illum exhereditari.                            |
| 291         | Ad Symonem conveniunt,                         |
| 7-1         | consolantur et promittunt                      |
|             | quia illum adjuvabunt                          |
|             | quantum juvare poterunt.                       |
| 292         | Ergo circa universa                            |
|             | hujus terrae confinia                          |
|             | ardent villas, vastant terras,                 |
|             | captant viros et bestias.                      |
| 293         | Ordinibus parcunt nullis,                      |
|             | nec clericis nec monachis,                     |
|             | nec suis beneficiis,                           |
|             | cunctos frangunt dies pacis.                   |
| 294         | Christiana et prophana                         |
|             | commixta sunt universa,                        |
|             | infra urbem atque extra                        |
|             | nulla manet leticia.                           |
| <b>2</b> 95 | Nam dolores et lacrymae                        |
|             | que videntur cotidie                           |
|             | destructioque patriae                          |
|             | facit omnes condolere,                         |
| 296         | et pauperum tristicia,                         |
|             | contritio, miseria                             |
|             | sic divites exterminat                         |
|             | quod nemo est quin doleat,                     |
| 297         | quicumque timet Dominum,                       |

<sup>1.</sup> sunt. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

quicumque amat proximum et quicumque facit suum alterius detrimentum.

## De receptione comitis infra urbem.

| 298 | Ob hanc tribulationem                 |
|-----|---------------------------------------|
|     | valde intolerabilem                   |
|     | receperunt in hanc urbem              |
|     | cives comitem <sup>1</sup> Montensem, |
| 299 | Super suum episcopum,                 |
|     | super suum castellanum,               |
|     | a neutro consilium                    |
|     | requirentes nec assensum,             |
| 300 | et collecta militia                   |
|     | atque urbis communia                  |
|     | vindicare pergunt dampna              |
|     | que Symon eis fecerat.                |
| 301 | Symon arsit, ardet comes:             |
|     | predas facit, predant cives :         |
|     | dampna sibi equaliter                 |
|     | non minora facientes.                 |
| 302 | Terram suam populantur                |
|     | et quecumque pretenduntur             |
|     | sic omnia dissippantur                |
|     | quod bene se ulciscuntur.             |
| 303 | Hec pro bono ducunt dampna,           |
|     | quod in ultione sua                   |
|     | destructa est bona terra              |
|     | et inculta derelicta.                 |
|     | or modifications                      |

<sup>1.</sup> comitem. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

| 304 | De fructibus cujus terrae<br>atque ejus ubertate |
|-----|--------------------------------------------------|
|     | plus vicinis terris ante                         |
|     | replebantur domus suae.                          |
|     | •                                                |
| 305 | Sed non curant cives inde                        |
|     | nam pauperes malunt esse                         |
|     | quam a malo quod cepere                          |
|     | donec vincant abstinere.                         |
| 306 | Testor videns haec omnia                         |
|     | quia non est gens altera                         |
|     | quae sustulisset tot mala                        |
|     | ex voluntate propria                             |
| 307 | sicuti gens Cameraci                             |
|     | sponte cupit ita pati                            |
|     | ut nequeat superari                              |
|     | a Symone neque vinci.                            |

## De odio civium contra episcopum.

| 308 | Quid laboro plus referre?<br>possum quidem affirmare |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | quod non in prisco tempore                           |
|     | neque nostra in etate                                |
| 309 | tanta fuit malitia                                   |
|     | quanta modo est exorta                               |
|     | qua nescio invidia,                                  |
|     | qua ignoro superbia.                                 |
| 310 | Sed hoc heu! discidium                               |
| _   | cives omnes obiciunt                                 |
| •   | super suum episcopum,                                |
|     | quod nimis est nefarium:                             |
| 311 | et odium portant sibi,                               |

| 216 | GBOIA                       |
|-----|-----------------------------|
|     | maledicunt et diei          |
|     | quo intravit et ascendit    |
|     | ad culmen episcopii.        |
| 312 | Cui in necessitate          |
|     | non verentur ostendere      |
|     | quia contra eum valde       |
| •   | irati sunt pro Symone,      |
| 313 | eo quod dederat ei          |
|     | firmitatem Sanctoberti,     |
|     | de quo estimabant sibi      |
|     | evenire nichil boni.        |
| 314 | Et stultis maledicere       |
|     | non sufficit de presule,    |
|     | sed minantur deponere,      |
|     | fugare aut occidere.        |
| 315 | Tamquam omnes sint insani   |
|     | locuntur de lege Dei,       |
| 1   | de honore episcopi,         |
|     | de statu sui domini         |
| 316 | non sicut ejus homines      |
|     | christiani et fideles,      |
|     | sed sicut aperti hostes,    |
|     | quantum audent repugnantes. |
| 317 | Seniores Cameraci           |
| ,   | potentioresque viri,        |
|     | qui sufferunt blasphemari   |
|     | nomen sui episcopi          |
| 318 | et emendare negligunt       |
|     | sed rident quando audiunt,  |
|     | intendere hoc faciunt       |
|     | quod presulem non diligunt. |
|     | 1                           |

## Quod cives domum Symonis prostraverint.

|             | • • • • •                 |
|-------------|---------------------------|
| 319         | Universi fatentur se      |
|             | episcopi viros esse       |
|             | et trevias de Symone      |
|             | nolunt ei concedere:      |
| <b>32</b> 0 | sed cum de¹ pace illius   |
|             | et de treviis loquitur,   |
|             | tanto magis irascuntur    |
|             | et ledere moliuntur.      |
| <b>321</b>  | Qui Symoni ut ostendant   |
|             | suae pacis incuriam,      |
|             | prostraverunt domum suan  |
|             | hac in urbe valde bonam   |
| 322         | quae sedebat in sacrato   |
|             | sanctae Mariae atrio      |
|             | cujus omnis violator      |
|             | segregatur a Domino.      |
| 323         | Ab illo die etenim        |
|             | quo dicatum templum fuit  |
|             | sunt infractores atrii    |
|             | omnes excommunicati:      |
| 324         | et ratione legali         |
|             | nusquam possunt excusari  |
|             | nec defendi quin sint rei |
|             | excommunicationis.        |
| 325         | Presul vero die illa      |
|             | qua fuit domus diruta     |
|             | ad Thumium perrexerat :   |
|             | as manian portorer.       |

<sup>1.</sup> de. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

| 220 | GESTA                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 326 | unde redire dubitat,<br>eo quod Symonis domus<br>confracta est a civibus |
|     | de pace non curantibus quam querebat episcopus.                          |
| 327 | Et quia pax refutatur                                                    |
|     | atque presul despicitur,                                                 |
|     | bene fecisse dicitur                                                     |
|     | quod urbi non regreditur.                                                |
| 328 | Nam abbates, pacis viri                                                  |
|     | et quidam cives intimi                                                   |
|     | fideles et benivoli                                                      |
|     | jam consuluerant ei                                                      |
|     | inter eos non morari,                                                    |
| 329 | sed ab eis se vitare                                                     |
|     | et ad tempus discedere,                                                  |
|     | ibi vero habitare                                                        |
|     | ubi tuto sit corpore.                                                    |
| 330 | Talis enim posset homo                                                   |
|     | interfici fortunio :                                                     |
|     | unde ipse in maximo                                                      |
|     | remaneret periculo.                                                      |
|     |                                                                          |

## Quod presul ad Thumium confugerit.

Relinquens ergo proprium hujus sedis hospitium per acceptum consilium hospitatur ad Thumium<sup>1</sup>:

<sup>1.</sup> Lambert de Watrelos dit que l'évêque se retira à Oisy (p. 514 extr.); ce qui est peu probable, puisque Oisy appartenait à Simon, tandis que Thun-l'Évêque avait éte construit par Nicolas, et nous

#### NICOLAI.

| 332 | ubi vitat¹ litigia,                 |
|-----|-------------------------------------|
|     | ubi expectat omnia                  |
|     | quae conferunt certamina            |
|     | Symon, comes, communia.             |
| 333 | Spectat Dei voluntatem              |
|     | atque misericordiam,                |
|     | judicium, justiciam                 |
|     | a Domino dispositam.                |
| 334 | Formidat enim apud se               |
|     | hanc radicem discordiae             |
|     | hac in terra ortam esse             |
|     | pro aliquorum crimine.              |
| 335 | Quis hoc peccavit nescio,           |
|     | sed hoc aperte video                |
|     | quod crescit tribulatio             |
|     | et patriae destructio.              |
| 336 | Qua crescente discordia             |
|     | major crescit <sup>2</sup> malitia, |
|     | non leviter compescenda             |
|     | nisi Deus hanc compescat.           |
| 337 | Nam per malos turbatores            |
|     | fiunt inter se discordes            |
|     | potentes duo principes              |
|     | Flandrensis et Montis comes.        |
| 338 | Quod quidem cives stimulant         |
|     | et hortantur et incitant            |
|     | inter eos et presulem               |
|     | propter predictum Symonem.          |

avons vu plus haut qu'il s'y était retiré déjà dans une occurrence analogue (comp. plus haut str. 51).

1. vitat. Dans le ms. vittat.

- 2. crescit. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

## De discordia Montensis atque Flandrensis comitis.

339 Comes enim Flandriarum<sup>1</sup> comiti mandat Montium ut exeat Cameracum sicut amat semetipsum 340 et quicquid de illo tenet : quippe qui homo suus est<sup>2</sup> et qui sibi, ut justum est, conservare fidem debet. 344 De quo si non exierit neque terram dimiserit quam injuste occupavit, sibi obesse asserit quocumque modo poterit.

- 1. Thierry d'Alsace, comte de Flandre depuis 1128. D'après Lambert de Watrelos, Thierry intervint à la demande de l'évêque Nicolas et de Simon d'Oisy. Dementiam quorum (Cameracensium), dit-il, episcopus et Hugo senior castellanus et Simon ejusdem filius suspectui habentes, Theodericum comitem Flandriae acriter coacti requisiverunt, illi sua infortunia exponentes et plurima comiti spontanee spopondentes. Qui mox eis in auxilium Michaelem signiferum suum, virum armis strenuum, deliberavit ad compescendam contumaciam Cameracensium (Lamb. Watrel., p. 515). Lambert ne dit pas un mot de tout ce qui, suivant notre anonyme (v. str. 339-str. 362), se passa entre le comte de Flandre et le comte de Hainaut.
- 2. Je n'ai pu trouver quels étaient les domaines que le comte de Hainaut tenait alors en fief du comte de Flandre ou à quel titre il lui devait hommage. Il est encore question plus bas (str. 352) de cette vassalité du comte de Hainaut, et ce qui est dit dans les strophes suivantes (str. 353, 357-360) montre que celui-ci la reconnaissait.

Pro hac ergo re audita
et minarum superbia
item jurat et affirmat
Cameraci communia
quod ipsum Montis comitem
sustinebunt in principem
adversus omnem hominem
preter regem et presulem.

## De bello ante Osgiachum et de captione Symonis.

| 344 | Audito vero postmodum       |
|-----|-----------------------------|
|     | quod apud Oysiacum          |
|     | erat comes Flandriarum,     |
|     | it Montensis contra eum.    |
| 345 | Quibus congredientibus      |
|     | et utrimque certantibus     |
|     | cepit comes de Montibus     |
|     | complures de Flandrensibus. |
| 346 | Symon vero audaciter        |
|     | prosecutus prosequentes     |
|     | ab inimicis pariter         |
|     | inter captivos captus est.  |
| 347 | Quem idem ejus emuli,       |
|     | qui erant parentes sui,     |
|     | sterni videntes et capi     |
|     | cito laborant eripi.        |
| 348 | Ereptumque de captura       |
| - ' | et hostili potentia         |
|     |                             |

<sup>1.</sup> in. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

GESTA

224

354

355

1. Je n'ai pu trouver non plus quels sont les deux châtelains tués en cette rencontre.

et de occupatione civitatis Cameracae atque regalis marchiae quam tenebat inconsulte.

Dicit enim esse suum

per jus hereditarium

2. Il n'a pas été dit quel est ce lieu, où le comte de Hainaut dut comparaître devant la cour des pairs de Flandre.

356

ut conferat<sup>1</sup> auxilium viris Cameracensium, more Karoli comitis sui boni precessoris qui gavalum<sup>2</sup> Cameraci possedit nutu cesaris.

1. conferat. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

2. Ce droit de gabelle sur le Cambrésis fut sans doute accordé au comte de Flandre par l'empereur Henri V, lorsque celui-ci lui confia la garde de ce domaine (v. Gest. Galcheri, str. 528, 529, p. 93). — On trouve aussi un droit du comte de Flandre sur le Cambrésis mentionné sous le nom de gavena. Voici ce qu'en dit Le Carpentier (Hist. de Cambray, part. I, p. 102): L'empereur reconnoissant que les comtes de Flandres se portoient en toutes les occasions passionnez pour les interests des Cambresiens, les establit l'an 1164 protecteurs et defenseurs de leurs eglises, lesquelles en reconnoissance de cette faveur furent obligées (comme encore clles sont en nos jours) de payer annuellement aux comtes de Flandres et Princes d'Alost un droit de Gave ou Gavene, mentionné dans la troisième partie, chap. VI, à charge d'estre maintenues par iceux contre leurs ennemis sous la domination du Saint-Empire et l'obeissance de leurs evesques : a quoy chaque nouveau Comte s'obligeoit solemnellement, ou en son nom le Baillif, Gavenier et autres officiers. Et dans un autre endroit (part. III, ch. vi, p. 24): Outre ces belles charges dont les principaux du païs estoient honnorez, il y avoit encore les offices du Gavenier et de son lieutenant, tous deux commis par le comte de Flandres, qui en qualité de protecteur des eglises du pais, reçoit un droit de courtoisie annuelle sur iceluy, que le vulgaire appelle Gavene ou Gave, mot flamand qui signifie en françois dot, don ou present, d'où s'est formé le mot de Gavenier. — Suivant ces explications le droit de gavène serait bien différent de celui dont il est parlé ici et n'aurait été établi que depuis 1164. Cependant les textes cités dans Du Cange au mot Gavena (éd. Henschel, t. III, p. 497, col. 1) et le diplôme de Philippe d'Alsace sur le droit de gabelle, rapporté au mot Gabalum (ibid., p. 494, col. 2), ne permettent pas de marquer une différence entre ces deux droits : ce qui peut porter à croire que le droit de gavène, tel qu'on l'entendait du temps de Le Carpentier, n'était qu'une sorte de transformation de l'ancien droit de gabelle indiqué dans notre texte.

| 226        | GESTA                          |  |
|------------|--------------------------------|--|
| 357        | Comes Montis respondebat       |  |
|            | quod contra se nil fecerat     |  |
|            | nec de viris quos ceperat      |  |
|            | nec quos morti sors dederat.   |  |
| 358        | Unde offert justiciam          |  |
|            | per eorum sententiam           |  |
|            | qui utrimque pepigerant        |  |
|            | inter eos concordiam.          |  |
| <b>359</b> | Ostendit ei postmodum          |  |
|            | quod venerat Cameracum         |  |
|            | oratione civium                |  |
|            | ad eorum presidium             |  |
| <b>360</b> | qui cesaris sub nomine         |  |
|            | monuerant se venire            |  |
|            | Cameracum custodire            |  |
|            | et marchiam defendere.         |  |
| 361        | Quod juste fecisse sua         |  |
|            | testatur conscientia           |  |
|            | cum sequi per judicia          |  |
|            | offeratur justicia.            |  |
|            | De taxatione civium.           |  |
| 362        | Ergo Flandriarum comes         |  |
|            | hoc audiens quod displicet     |  |
|            | et quod clamat nichil prodest, |  |
|            | cum odio partitus est.         |  |
| 363        | Ecce Cameraci cives            |  |
|            | de placito gratulantes         |  |
|            | quod inter ipsos comites       |  |
|            | discordiae conversum est,      |  |
| 364        | propter Montensem comitem      |  |

.

·

|     | taxaverunt pecuniam           |
|-----|-------------------------------|
|     | inter eos non modicam,        |
|     | sicut ei promiserant.         |
| 365 | Quod cum audit Nicholaus      |
|     | Cameraci episcopus,           |
|     | prohibuit burgensibus         |
|     | ne taxaretur populus          |
| 366 | qui sibi commissus erat,      |
|     | cum fieri non debeat          |
|     | in civitate propria           |
|     | nisi ejus licentia.           |
| 367 | Hoc enim est incognitum       |
|     | per totum hoc imperium        |
|     | ut sit nec urbs nec oppidum   |
|     | in potestate civium.          |
| 368 | Haec precepta quae facta sunt |
|     | nil utique proficiunt,        |
|     | sed plus iram exactorum       |
|     | exacerbare 1 faciunt.         |
| 369 | Nam propter hec prohibita     |
|     | crescunt nummorum debita:     |
|     | agentes haec et cetera        |
|     | ad presulis contraria         |
| 370 | et nolentes concedere         |
|     | constitutum pecuniae          |
|     | oportebat persolvere          |
|     | coactos fortitudine.          |

# Quod episcopus cives in banno tenuerit propter suam infidelitatem, terramque comitis.

374 Eia dolens episcopus

1. Dans le ms. exarcerbare.

|             | quod commissis pauperibus |
|-------------|---------------------------|
|             | nequit esse advocatus     |
|             | jure sui dominatus,       |
| 372         | huic datus contemptui     |
|             | civitatem Cameraci        |
|             | totam in banno posuit     |
|             | auctoritate Domini,       |
| 373         | favente archipresule      |
| •           | atque bannum confirmante, |
|             | excepta confessione,      |
|             | viatico, baptismate.      |
| 374         | Canonicis et monachis     |
|             | laudat divina fieri       |
|             | portis clausis pro laicis |
|             | silentibusque classicis:  |
| 375         | familiis clericórum       |
|             | et cubiculariorum         |
|             | et conversis ad Dominum   |
|             | plenum donat obsequium.   |
| <b>37</b> 6 | Similiter in Haunio       |
|             | fit divina defensio       |
|             | pari quidem consilio,     |
|             | pari quoque constituto,   |
| 377         | pro comite Montensium     |
|             | qui fregerat Sambucetum,  |
|             | episcopi jus proprium     |
|             | sibique successorium,     |
| <b>378</b>  | qui rusticos taxaverat    |
|             | sicut ipse plus poterat   |
|             | atque die festinata       |
|             | persolvere coegerat.      |
| 379         | Post hec mandat imbannita |
|             |                           |

|     | episcopo communia                   |
|-----|-------------------------------------|
|     | quod injuste catholica              |
|     | tolluntur sibi debita,              |
| 380 | et presto sunt et offerunt,         |
|     | si redeat Cameracum,                |
|     | quod venerabuntur eum               |
|     | ut presulem et dominum              |
| 384 | venientque respondere               |
|     | atque sibi emendare                 |
|     | de quacunque poterit re             |
|     | universos inculpare.                |
| 382 | Sciens presul quod inique,          |
|     | quod in lingua, non in corde,       |
|     | quod in dolo, non in fide           |
|     | rogant eum remeare,                 |
| 383 | remandavit Cameracum                |
|     | se nequaquam rediturum              |
|     | nec divinum officium                |
|     | celebrare concessurum               |
| 384 | donec ille comes Montis             |
|     | atque sui inimici                   |
|     | morabuntur Cameraci                 |
|     | contra illum introducti,            |
| 385 | quos in suam civitatem <sup>4</sup> |
|     | contra ejus voluntatem              |
|     | cives ipsi receperant               |
|     | et res suas vastaverant.            |
| 386 | Sed si donant fiduciam              |
|     | prosequendi justiciam               |
|     | Valcellis dat illis diem            |
|     |                                     |

<sup>1.</sup> Dans le ms. in sua civitate.

|   | 230 | GESTA                      |
|---|-----|----------------------------|
|   |     | ante suam presentiam       |
|   | 387 | concessis firmis treviis   |
|   |     | de omnibus inimicis        |
|   |     | prope longe[que] positis,  |
|   | 388 | ut cognito illos juste     |
|   |     | imbannitos extitisse       |
|   |     | jam profecti tutissime     |
|   |     | tuti possent et redire.    |
|   | 389 | Apud archidiaconum         |
|   |     | dant cives vadimonium      |
|   |     | subeundi judicium          |
|   |     | de culpa rerum omnium,     |
|   | 390 | sed nisi de communia       |
|   |     | nolunt offerre trevias     |
|   |     | et nisi de militia         |
|   |     | que ad eos pertineat.      |
|   | 391 | Quibus inscio comite       |
|   |     | presul timens se credere   |
|   |     | ad illos statuto die       |
|   |     | non presumit accedere.     |
| • | 392 | Nec de ipso tam timebat    |
|   |     | quam de illis quos volebat |
|   |     | secum esse ad placita      |
|   |     | alterutrum disposita.      |
|   | 393 | Tunc quando cives audiunt  |
|   |     | non venire episcopum       |
|   |     | atque illi ad placitum     |
|   |     | proficisci parati sunt,    |
|   | 394 | conclamant sibi injuste    |
|   |     | christianismum tollere     |
|   | ,   | immeritoque perdere        |
|   |     | jura legis catholicae.     |
|   |     |                            |

·

•

•

.

395

Verumtamen sua causa remanente inconcussa, a presule exhibita manet banni sententia.

## De malis a civibus perpatratis.

| 396 | Furentes cives ideo        |
|-----|----------------------------|
|     | spreto Dei servitio,       |
|     | quippe cujus non est timor |
|     | ante eorum oculos,         |
| 397 | non amplius considerant    |
|     | de omnibus quid faciant :  |
|     | nam vilescunt ecclesiam,   |
|     | totum clerum et ordinem.   |
| 398 | Apostate increduli         |
|     | ut gentiles et judei       |
|     | depravant legem Domini     |
|     | et prophanant jura Dei.    |
| 399 | Ipsi namque ad Briastrum   |
|     | sanctum corpus dominicum   |
| ,   | a pixide expositum         |
|     | heu! terrae projecerunt.   |
| 400 | Apud Lesdengh cives idem   |
|     | crucifixi imaginem         |
|     | atque matris Dei formam    |
|     | confringere non dubitant.  |
| 401 | Et in Crevichori villa     |
|     | ab eadem communia          |
|     | prosternitur aecclesia     |
|     | Jhesu Christo consecrata.  |
| 402 | Sic sevientes agitant      |

et sic Deum inhonorant, sic etiam vilificant quecunque Deo pertinent.

#### De bello ante Crevichorum facto.

| 403          | Stantes ante Crevichorum           |
|--------------|------------------------------------|
|              | viris qui servabant eum            |
|              | per grave turpiloquium             |
|              | comminantur suspendium.            |
| 404          | Intus enim manentibus              |
|              | promittunt altis vocibus           |
|              | sic fieri de omnibus               |
|              | sicut de proditoribus.             |
| 405          | Credo quod nocent homines          |
|              | tantae maledictiones               |
|              | et tot linguae facientes           |
|              | superbas comminationes.            |
| 406          | Credo quod, sicut legitur,         |
|              | ante casum cor letatur :           |
|              | nam risus qui pretenditur          |
|              | cito in fletum vertitur.           |
| <b>4</b> 07` | Venit namque Symon suus            |
|              | mortalis adversarius               |
|              | centum fere militibus              |
|              | secum advenientibus <sup>1</sup> . |
|              |                                    |

<sup>1.</sup> Lambert de Watrelos attribue tout le succès de cette journée aux troupes de secours envoyées par le comte de Flandre. Nunciatum est Simoni castellano, dit-il, a quibusdam communiae progressis. Qui mox sui ad auxilium Michaelem comitis Flandrie signiferum, qui illis in diebus apud Sclusam morabatur, cum militibus suis accersivit, de arrogantia hostium instruxit, secretum nunciatum ei revelavit. Igitur vir prudens, armis eruditus, cuncta

| 408         | Quibus ense et gladio              |
|-------------|------------------------------------|
|             | instantibus continuo               |
|             | audaces ut caudarios               |
|             | tremor apprehendit eos.            |
| <b>4</b> 09 | Valde enim exterriti,              |
|             | capi timentes aut mori,            |
|             | nulli repugnare ausi               |
|             | terga vertunt universi.            |
| 410         | Videns Symon quod fugiunt          |
|             | et milites qui secum sunt          |
|             | innumeros accipiunt,               |
|             | innumeros interimunt.              |
| 411         | Referre nulli valeo,               |
|             | nam veritatem nescio,              |
|             | quanta virorum captio,             |
|             | quanta fuit occisio <sup>1</sup> . |
| 412         | Miror valde quemadmodum,           |

quae a Simone perceperat, seriatim militibus suis exposuit. Instruens ergo proprios militaribus disciplinis, omnes diligenter audacia ac virtute armavit, et ut essent in prelio parati accurate satis premonuit.... (p. 515).

1. Lambert de Watrelos est plus précis. Numerus illorum qui illic occisi sunt 90 feruntur; 300 amplius minusve capti asseruntur; sauciatorum non fuit numerus (p. 515). — Le même écrivain donne aussi la date exacte de la défaite des Cambrésiens: Hoc modo communia istius urbir dissipata est 16. kal. Febr. feria 2, 31 anno aetatis meae (ibid.). Comme il a dit plus haut (p. 511) qu'il est né en 1108, infra terminum paschae et pentecostes, il faudrait conclure de là, si on prenait ce chiffre 31 comme rigoureux, que l'événement eut lieu le 17 janvier 1139. Mais ce fut en 1138 que le 17 janvier tombait un lundi; en 1139 ce fut un mardi. Du reste la question est tout à fait tranchée par ce qu'on lit plus bas dans notre document, à la strophe 428, à saveir que, bientôt après cette catastrophe, on reçut la nouvelle de la mort de l'empereur Lothaire. Or cet empereur mourut le 3 ou le 4 décembre 1137.

| 734 | GESIA                               |
|-----|-------------------------------------|
|     | qua fortuna viri centum             |
|     | exercitum tot milium                |
|     | superare potuerunt.                 |
| 413 | Fortasse permisso Dei               |
|     | tunc accidit sicut olim,            |
|     | cum Saul mille perculit             |
|     | et decem milia David <sup>4</sup> . |
| 414 | Nam hoc pati meruerant              |
|     | qui sacratam ecclesiam              |
|     | et sacrosancta fregerant            |
|     | et insontes predaverant.            |
| 415 | Defunctorum cadavera                |
|     | sicut in die crastina               |
|     | reperta sunt et sepulta             |
|     | abhorreat gens futura.              |
| 416 | Nudi enim inventi sunt              |
|     | et uxores quae requirunt            |
|     | viros suos levant, vertunt          |
|     | et neminem recognoscunt.            |
| 417 | Sic enim sunt armis cesi,           |
|     | de cruore inquinati,                |
|     | ab avibus excecati                  |
|     | quod nequeunt recognosci.           |
| 418 | Pergunt cives pro amicis            |
|     | et pro conjugibus suis              |
|     | ad lacerandum bestiis               |
|     | et avibus expositis.                |
| 419 | Quos interrant tamquam porcos       |
|     | binos, ternos, quinos, denos        |
|     | opprobrio sempiterno                |

<sup>1.</sup> Comp. 1. Reg. XVIII, 7.

| indecenter consepultos.  Et hi qui fuerunt capti |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| tam dire sunt coartati                           |              |
| quod festinant semivivi                          |              |
| ultra posse se redimi.                           |              |
| Nam ob intolerabilem.                            |              |
| tormentorum angustiam                            |              |
| promissam dant pecunia                           | $\mathbf{n}$ |
| et passi sunt tamen mort                         | em.          |
| 422 Mortuorum extra casti                        | ra           |
| proiciuntur corpora                              | ,            |
| super terram derelicta                           |              |
| sicut canum morticina.                           |              |
| 423 O datiana rabies,                            |              |
| viperarum progenies,                             |              |
| quae mortuos et viventes                         | 3            |
| ita tormentat homines.                           |              |
| 424 Senex nullus est hodie                       | <b>;</b>     |
| qui malum huic simile                            |              |
| in hac unquam civitate                           |              |
| commemoret accidisse.                            |              |
| 425 Hoc dedecus et hoc da                        | mpnum        |
| omnes meruisse credunt                           | •            |
| eo quod non timent Deu                           | m            |
| nec honorant episcopum                           | •            |
| 426 Pro hoc ergo miraculo                        |              |
| future genti consulo                             |              |
| ut honorem dantes Deo                            |              |
| obediant episcopo                                |              |
| 427 et castellanum minime                        | <b>;</b>     |
| querant exhereditare,                            |              |
| ne conformi stultitiae                           |              |

## malum occurrat simile.

## De pace nobis reformata.

| 428         | Post hos infelices casus             |
|-------------|--------------------------------------|
|             | occurrit quidam nuntius              |
|             | dicens quod erat mortuus             |
|             | imperator Lotharius 1                |
| <b>42</b> 9 | et Conradus successerat              |
|             | de stirpe natus regia                |
|             | electus Dei gratia                   |
|             | ad regni gubernacula.                |
| 430         | Qui audiens pestiferam               |
|             | extitisse discordiam                 |
|             | inter cives et presulem,             |
|             | ad suam illos curiam                 |
| 431         | proficisci commonuit                 |
|             | Colonie quam tenuit                  |
|             | in sancto pascha Domini <sup>2</sup> |
|             | ad commodum imperii.                 |
| 432         | Rex enim factus noviter              |
|             | vult ut pacem stabiliter             |
|             | conservent regni principes,          |
|             | episcopi et comites.                 |
| 433         | Ergo Cameracensium                   |
|             | ante regem presentium                |
|             | audivit rex discidium,               |
|             | discordiam et odium.                 |
| 434         | Primo monstrat episcopus             |

<sup>1.</sup> L'empereur Lothaire mourut le 3 ou le 4 décembre 1137 (comp. W. Bernhardi, Lothar von Supplinburg, Leipzig, 1879, p. 786).

<sup>2.</sup> La fête de Pâques tomba en 1138 au 3 avril.

|             | querelam super civibus       |
|-------------|------------------------------|
| •           | de persecutionibus           |
|             | et de taxationibus           |
| 435         | quas fecerant contra eum     |
|             | non timentes perjurium       |
|             | nec etiam Dei bannum         |
|             | ob hoc eis impositum.        |
| 436         | Monstrat et hoc quod comitem |
|             | de Haunio receperant         |
|             | terramque sibi dederant      |
|             | atque fidem juraverant.      |
| 437         | Tunc presules omnes dicunt : |
|             | Vota stulta frangenda sunt : |
|             | judicamus sacramentum        |
|             | istud nunquam attendendum,   |
| 438         | neque licere cuiquam         |
|             | urbem taxare regiam          |
|             | nisi per suum presulem       |
| •           | qui de rege tenet terram.    |
| <b>4</b> 39 | Ergo legati civium           |
|             | quod temere abstulerunt      |
|             | judicio pontificum           |
|             | restaurari convicti sunt.    |
| 440         | Abjurant vero comitem        |
|             | receptum per stultitiam      |
|             | faciuntque fiduciam          |
|             | relocandi pontificem         |
| 441         | in propria ejus sede         |
|             | cum gloria et honore         |
|             | inter eum cives quoque       |
|             | rejurata firma pace.         |
| 442         | His finitis continuo         |
|             |                              |

precepit rex episcopo ut bona suo populo conferatur dilectio.

443 Precepit quoque civibus ut fide et operibus honoretur episcopus sicut debet in omnibus.

Terram simul custodiant, castra quae nocent diruant aut super his ne noceant fiduciam accipiant.

Justicia de casatis,
militibus et clericis
et eorum familiis
sit in manu pontificis.

Per has pacis pactiones presul et sui homines effecti sunt unanimes Cameracum remeantes<sup>1</sup>.

De hac tamen concordia facta in regis curia fuit dolens et invida atque contradictoria

illorum turba civium
qui passi sunt detrimentum
tam de casu amicorum
quam ablatis captivorum.

Sed quamvis illi doleant qui parentes amiserant,

<sup>1.</sup> Lambert de Watrelos, à l'année 1138: Concordia vero episcopi et civium facta est post pascha, sopitaque omni malitia domnus episcopus ad urbem rediit cum gloria (p. 515).

| 450         | legati tamen regiam pertimentes potentiam, quod fecerant id facere quod jurarant id jurare vellent nollent coegere    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 451         | superbiam communiae.  Cognoscentes ad ultimum se per malum consilium offendisse episcopum                             |
| 452         | atque suum castellanum,<br>terram vero commovisse<br>immo totam perturbasse,                                          |
| <b>4</b> 53 | incendisse et predasse nilque sibi profecisse, dicit alter ad alterum: Peccavimus contra Deum contra nostrum dominium |
| 454         | incurrentes perjurium.  Recognoscentes etiam per majorum superbiam se fecisse stultitiam                              |
| 455         | contra Deum et presulem<br>et in eorum capita<br>redundasse universa<br>malefactorum opera                            |
| 456         | et crevisse detrimenta,<br>quasi victi et confusi,<br>penitentes et trepidi,                                          |
| <b>4</b> 57 | ostensa fronte humili, dilexerunt pontificem et castellanum Symonem sacramentis concordiam                            |
|             |                                                                                                                       |

| <b>4</b> 58 | rénovantes ad invicem.<br>Mox ille Montensis comes |
|-------------|----------------------------------------------------|
|             | et Nicholaus pontifex                              |
|             | per amicos et fideles                              |
|             | fiunt amici stabiles.                              |
| <b>4</b> 59 | Hinc ipsa terra comitis                            |
| 200         | banno ligata presulis                              |
|             | absoluta fit hilaris                               |
|             | pro stabilitate pacis.                             |
| <b>4</b> 60 | Et ut justa pax servetur                           |
| 200         | petit comes et precatur                            |
|             | ut Gerardus supradictus                            |
|             | in atrio tumuletur :                               |
| <b>4</b> 64 |                                                    |
| 401         | qui habens testimonium                             |
|             | se recognovisse reum                               |
|             | contra creatorem suum,                             |
|             | habere debet atrium.                               |
| 462         | Audito testimonio                                  |
|             | presul Gerardum ilico                              |
|             | fidelium consilio                                  |
|             | sepelivit in atrio,                                |
| <b>4</b> 63 | in atrio de Senlecis                               |
|             | secus fossam suae matris,                          |
| •           | cui Deus pietatis                                  |
|             | indulgeat de peccatis.                             |
| 464         | Sic his rebus compositis <sup>2</sup>              |

1. justa. Dans le ms. juxta.

<sup>2.</sup> Notre anonyme, qui avait déjà passé sous silence le secours accordé à l'évêque par Thierry d'Alsace (comp. plus haut p. 232, noto), ne dit rien non plus ici de l'importante concession que celui-ci exigea après la victoire, probablement en vertu des promesses qui lui avaient été faites (comp. plus haut p. 222, note). Ce détail n'est pas mentionné non plus par Lambert de Watrelos.

in hac terra tunc temporis malum ubique siluit, pax et amor effloruit. Et tam fuit copiosa tunc rerum abundantia quod a cunctis est oblita

465 paupertas retro habita<sup>1</sup>.

C'est au chanoine de Cambrai que nous en devons la connaissance. Tandem, dit-il, in hanc pacis formam convenerunt quod comes Flandrensis de manu episcopi suscepit in feodo Osyacum et castellaniam Cameracensem, quam immediate prius Simon de episcopo tenuerat, et Simonem de praedictis comes saepedictus feodavit provida circumspectione, quod in modo pacis de jure episcopi nihil deperiit, sed potius hominium Flandrensis accrevit (Can. Camerac., c. 18 extr., p. 508).

1. L'auteur de la Vie de Nicolas arrête son travail à l'an 1138. L'évêque vécut encore vingt-neuf ans, dont plusieurs furent marqués par des luttes très laborieuses contre les comtes de Flandre Thierry et Philippe d'Alsace, toujours attentifs à saisir toutes les occasions de s'agrandir du côté du Cambrésis. L'histoire de ces vingt-neuf années, ou du moins des dix-huit dernières, se trouve assez longuement racontée dans Lambert de Watrelos (p. 517-539). Le chanoine de Cambrai ne parle que de l'habileté de Nicolas à se ménager à la fois l'amitié du pape Alexandre III et celle de l'empereur Frédéric Ier, au milieu de la grande lutte qui mit alors de nouveau aux prises le sacerdoce et l'empire (Canon. Camerac., c. 19, p. 508).

# [DE OBITU NICOLAI,

# EJUSQUE SUCCESSORIBUS PETRO, ROBERTO, ALARDO ET ROGERO¹]

His scriptis nostra subdimus et stilo nos apponimus:
nec tamen cuncta dicimus,
sed carptim quedam stringimus,
volentes nostris pandere
acta sequenti tempore.

Hic annus quem millesimum
et octies vicesimum
et cum his² adhuc septimum³

a pariente virgine
notat usus aecclesiae
vidit virum magnanimum
sepeliri exanimum
Cameracensem presulem

Nicholaum amabilem.

- 1. Comp. Introduction, num. 19.
- 2. his. Dans le ms. hic.

5

3. L'année 1167, le 1er juillet, comme le marque Lambert de Watrelos (p. 539).

#### De Petro Cameracensi electo.

Post hunc Flandrensis comitis frater Petrus a clericis est electus ad cathedram et regendam provinciam: nec tamen sic canonice 20 quin plus in fratre comite timendo spem deponerent quam quae sunt Dei quererent. Electus tamen juvenis 25 cum esset bonae indolis tenere posset ordinem ni post duxisset conjugem. Sed frater comes sterilis cum esset absque liberis, 30 ne comitatus viduus vacaret ab heredibus. uxorem, non ut debuit, his quae sunt Dei pretulit. Sed qui divina negligit 35 non recte sibi consulit: quod hic exemplo docuit. Qui infra annum perdidit et vitam et conjugium pro quo negavit clericum: 40 nam mors eum surripuit et spes ejus evanuit1.

<sup>1.</sup> On trouve encore dans Lambert de Watrelos (p. 540-554) de longs détails sur les trois premières années de l'administration de

#### De Roberto Ariensi.

Hinc Robertum de Aria
Flandrensis dedit curia
ut regeret ecclesiam,
multam habens industriam.
Sed Jacobi satellites
in morte sua complices
sensit, et datus funeri
locum dimisit alteri<sup>1</sup>.

#### De Alardo Cameracensi episcopo.

50 Post hunc archidiaconus
Alardus nummis preditus

l'évêque élu Pierre. Malheureusement la chronique de cet écrivain s'arrête à l'année 1170 et nous n'avons plus pour la suite que le maigre récit du chanoine de Cambrai, qui va jusqu'à l'année 1191. Pierre ne reçut jamais les ordres. Il renonça à la dignité épiscopale en 1174 (Sigebert. Chron. Contin. Aquicinct., p. 414), sept ans environ après son élection, et épousa, en 1175, Mathilde, comtesse de Nevers (ibid. — Robert de Monte ad an. 1177, Mon. Germ., SS. t. VI, p. 525); mais il mourut, comme le marque notre anonyme, dans l'année même qui suivit son mariage, en 1176 (Sigebert. Chron. Contin. Aquicinct., loc. cit. et ad an. 1176).

1. Sur Robert d'Aire, élu en 1174 et tué la même année par les gens de Jacques d'Avesnes, on peut consulter le chanoine de Cambrai (Canon. Camerac., c. 21, p. 509), Gilbert de Mons (p. 524), la Chronique d'Anchin (Sigebert. Chr. Contin. Aquicinct., p. 414-415) et la Chronique de Laon (Rec. des Hist. de Fr., t. XIII, p. 681). — S. Antonin de Florence et Vincent de Beauvais se sont faits les échos de l'accusation de commerce avec le démon répandue contre cet illustre parvenu.

45

pontificatum habuit<sup>1</sup>,
sed diu non retinuit.

Nam mors et consecratio
unius anni spatio
quem ista fecit presulem
haec reduxit ad pulverem<sup>2</sup>.

#### De Rogero.

Hinc Rogerus aecclesiae
est ornatus regimine
60 quem Waurins ex nobilibus
ortum monstrat<sup>3</sup> parentibus
qui famosi militia
potentes sunt in patria<sup>4</sup>.

De his quos nominavimus 65 dictare cupientibus grandis restat matteria,

- 1. Sigeberti Chronic. Contin. Aquicinct. ad an. 1174 (p. 415): Robertus Cameracensium electus a servientibus Jacobi de Avesnis ignominiose apud Condatum perimitur. Duo Cameracenses archidiaconi ad episcopatum per contentionem eliguntur, Rogerus scilicet et Alardus. Sed Rogero a Philippo comite Flandriarum et saniori parte abdicato, Alardus substituitur. Uterque episcopatum desiderans transcensis Alpibus certatim ad imperatorem Fredericum in Italiam pergit. Imperator itaque visis personis auditaque ratione electionis, visis etiam litteris Philippi comitis pro Alardo petentibus, communicato cum episcopis qui ibi aderant consilio, illi episcopatum dedit.

   Voir aussi le chanoine de Cambrai (c. 21, p. 509).
- 2. Alard mourut en 1177 (Sigebert. Chron. Contin. Aquicinct., p. 417), le 6 décembre (Necrolog. S. Gaugerici Camerac., ibid. n. 26).
  - 3. monstrat. Dans le ms. au-dessus de la ligne.
  - 4. Sur la famille de Roger de Wavrin v. Le Carpentier (Hist.

si gesta scirent omnia. Nobis tantum suffecerit scire quis quem precesserit.

Primus horum quos diximus 70 Nicholaus munificus jam rite sumptis infulis consecramento presulis¹ bis binos nobis solidos 75 quos reddebamus annuos pro nostra parrocheia in Altomonte posita condonavit perpetuo confirmans privilegio. 80 Post haec dedit altaria quorum sunt haec vocabula: Moncellus cum participe sancto Vedasto nomine et Villare et Slemies, ut scripti narrat series . 85

de Cambray, t. I, part. II, p. 368). — Roger de Wavrin, reconnu évêque de Cambrai par l'empereur Frédéric I et en 1178 (Sigebert. Chron. Contin. Aquicinct., p. 417), puis par le pape Alexandre III, fut consacré à Rome en mars 1179, par Guillaume, archevêque de Reims (Canon. Camerac., c. 23, p. 509). Il se montra plein d'énergie pour défendre les droits de son église contre le comte de Flandre et contre la commune de Cambrai. Celle-ci cependant, après avoir été abolie par l'empereur Frédéric à la demande de l'évêque, fut ensuite rétablie par le même empereur sous un autre nom (ibid., c. 23, 24). Après beaucoup d'autres luttes de divers genres, Roger partit pour la terre sainte et y mourut à Tyr sous l'habit de chanoine régulier (ibid., c. 25), en 1191.

1. consecramento presulis. Ces mots se lisent à la marge dans le ms.

Sciant hoc nostri posteri
orantes corde supplici
ut qui nobis dant¹ terrea
consequantur etherea
et Trinitatem videant
cum qua per secla gaudeant. Amen.

1. dant. Dans le ms. au-dessus de la ligne.

90

## TABLE DES NOMS DE PERSONNES 1.

Abdo, 160. Abdon, clerc de Cambrai.

Alardus, 244. Alard, archidiacre, puis évêque de Cambrai.

Amandus de Dunio, 201. Amand de Denain.

Amolricus de Goi, 11, 21, 23, 40, 43. Amaury de Gouy.

Amolricus, 178. Amaury de Saint-Aubert, père de Gérard Mauflâtre.

Ansellus de Bulcenio, 10, 21, 77. Anselle ou Anselme de Bouchain.

Ansellus, 9. Anselme, clerc de Cambrai2.

Ansellus, 82, 83, 149. Anselme, archidiacre.

Balduinus, 118-120. Baudouin VII, dit Hapkin, ou à la hache, comte de Flandre.

Balduinus, (166, 1903, 193, 199-201,) 209, (210-216, 221-230, 237, 240.) Baudouin IV, dit le Bâtisseur, comte de Hainaut.

1. Dans cette table et dans les deux suivantes, les chiffres placés après le mot latin et séparés par une virgule indiquent les diverses pages de notre édition où le mot se rencontre. Pour les noms qui reviennent fréquemment dans plusieurs pages de suite, nous nous sommes contenté de marquer les deux pages extrêmes en joignant les chiffres par un tiret.

Les noms mis entre parenthèses dans la présente table sont ceux de personnages dont il est parlé dans les *Gestes*, mais qui n'y sont désignés que par leur titre. De même les chiffres entre parenthèses indiquent les pages où il est fait ainsi mention de personnages nommés en d'autres endroits.

- 2. Peut-être le même que le suivant.
- 3. J'ai à réparer ici une distraction qui m'a échappé à la page 190 et dont je ne me suis aperçu qu'en relisant les bonnes feuilles pour la confection des tables. Le *Montensis comes* signalé au troisième vers de la strophe 124 des Gestes de Nicolas ne peut certainement pas être identifié avec Gilles de Chin, qui n'a jamais porté le titre de comte. Il s'agit ici sans aucun doute de Baudouin IV, comte de Hainaut, qui s'était déjà porté comme allié de Gérard sous le prédécesseur de Nicolas

Burchardus, 112-157. Burchard, évêque de Cambrai. (Burchardus) abbas S. Basoli, 27. Burchard I, abbé de Saint-Basle.

Carolus. - V. Karolus.

Cono, 150-154. Conon, cardinal évêque de Preneste (Palestrina), légat du saint siège en France.

Conradus, 236. Conrad III, empereur.

Egidius. - V. Gilius.

Elinandus, 30. Elinand, évêque de Laon.

Erleboldus, 5. Erlebaud, chanoine coustre (custos) de la cathédrale de Cambrai.

Fulchardus, 131-133. Fulcard, noble de Cambrai. Fulco, 10, 20, 40, 43. Foulques, vidame de Cambrai.

Galcherus (Galcerus, Gualcherus), 1-110, 143, 144. Gaucher (Gauthier, Walter, Wauthier), évêque de Cambrai.

Gaugericus (S.), 48, 70. Saint Géry, évêque et patron de Cambrai.

Gerardus secundus, 1, 2, 6, 78, 177. Gérard II, évêque de Cambrai. Gerardus Malus-filiaster, 162-166, 170, 178-184, 187-206, 214,

240. Gérard de Saint-Aubert, surnommé Maufilâtre. Gerardus de Stabaih, 139.

Gilius de Cinnio, 166, 190 1, 204, 205. Gilles de Chin.

(Godefridus) comes Lovanensis, 64. Godefroi le Barbu, comte de Louvain.

Godefridus, 77-80. Godefroi de Ribemont, fils d'Anselme de Bouchain.

Godefridus, 188. Godefroi, serviteur du monastère de Maroilles. Gozewinus, 51, (52.) Gossuin d'Oisy, plus tard seigneur d'Avesnes.

Henricus tertius, 5, (8,) 18, (19, 20, 37,) 56-58, 60, 64, 67-73, (79, 80, 88,) 90-117. Henri IV, empereur.

Henricus quartus, 90-98, (100-103, 105, 106, 112, 113,) 114, 143-146, (152-154.) Henri V, empereur.

Hugo, 12, 21, 77, 110, 117. Hugues I d'Oisy, châtelain de Cambrai.

(comp. plus haut page 166, v. 199) et que nous verrons encore apparattre en la même qualité dans les pages suivantes (str. 136, 185 bis, 194, 195). — Comp. plus haut l'erratum marqué à la fin de l'Introduction.

1. Comp. la note précédente.

Hugo, 117, 118, 120-122, 141, 164, 165. Hugues II d'Oisy, fils du précédent.

Innocentius, 158, (159,) 171, 173, (184.) Innocent II, pape.

Jacobus, 244. Jacques d'Avesnes. Joannes, 144, 145. Jean, archidiacre.

Karolus, 119, 120, 122, 140, 225. Charles le Bon, comte de Flandre.

Lambertus, 13, 14, 16, 19, 32-35. Lambert, évêque d'Arras. Lietbertus, 110. Liébert, évêque de Cambrai. Liethardus, 158-173. Liétard, évêque de Cambrai. Lotharius, 158, (159, 169, 170, 174-177,) 236. Lothaire II, empereur.

Manasses, 6-9, 13, 27-30, 32, 35-38, 41-44, 46, 49, 51, 54, 57, 58, 80, 81, 109. Manassès, évêque de Cambrai, puis de Soissons.

Manasses, 44, (46, 49, 61, 62, 74-76,) 82, (83, 84,) 109, 110.

Manassès II, archevêque de Reims.

Manasses, 11, 21, 24. Manassès, seigneur de Rumilly.

Maria, 124-131, (139.) Marie, femme de Werimbaud.

Mazelinus, 5, 7. Mazelin, prévôt du chapitre de la cathédrale de Cambrai.

Nicolaus, 173-242, 246. Nicolas I, évêque de Cambrai.

Obertus, (64,) 87, 88. Otbert, évêque de Liège.
Odo, 83-89, 91, 93, 99, 102-104, 109-113, 143, 145. Odon ou Eudes, évêque de Cambrai.
Otto, 173-175. Othon, abbé de l'ordre de Prémontré.

Pascalis, (81,) 97-104, 109, 111, (112,) 114, 115, (149, 150, 155.)

Pascal II, pape.

Petrus, 243. Pierre, frère du comte de Flandre Philippe d'Alsace, évêque élu de Cambrai.

Petrus, 123, 124, 126. Pierre, beau-père de Werimbaud.

(Philippus) comes Flandriæ, 243. Philippe d'Alsace, comte de Flandre.

Quirinus (S.), 156. Saint Quirin.

Radulfus, (100,) 114-115, (147, 152, 155.) Raoul, archevêque de Reims.

(Radulfus) Turonensis episcopus, 27. Raoul II, archevêque de Tours.

Raginaldus, 15, 25, 27, (29, 31,) 37, (40,) 43. Rainaud ou Regnauld I, archevéque de Reims.

(Raginaldus) archiepiscopus Remensis, 159, 167, 168, 171, 173, 184, 185, 212, 228. Rainaud ou Regnauld II, archevêque de Reims.

Robertus, 12, 21, 26, (27,) 31, 59-73, (80,) 88, 90-93, 111, 117, 118, 120. Robert II, dit de Jérusalem, comte de Flandre.

Robertus de Aria, 244. Robert, prévôt d'Aire, puis évêque de Cambrai.

Rogerus, 245. Roger de Wavrin, évêque de Cambrai.

Symon, 164, 165, 202-224, 232, 233, 237. Simon d'Oisy, châtelain de Cambrai, fils de Hugues II.

Tericus de Waslerio, 201. Thierry de Wallers. (Theodericus) comes Flandriae, 221-226. Thierry d'Alsace, comte de Flandre.

Urbanus, 19, 26, 27, (28,) 31-40, 143. Urbain II, pape.

Walterus Pulechels, 191. Gauthier d'Avesnes. Werimboldus, 122-139. Werimbaud de la Vigne 1.

1. Je trouve ce surnom dans des écrivains modernes, mais je ne l'ai point rencontré dans des documents anciens.

#### TABLE DES NOMS DE LIEUX ET DE PEUPLES.

Alemanni, 94. Allemands.

Alemannia, 80, 97, 158. Allemagne.

Altusmons, 246. Haumont (abbaye de) (Nord), à 50 kil. E.-N.-E. de Cambrai<sup>1</sup>, 5 kil. S.-O. de Maubeuge<sup>2</sup>.

Aquicinium, Aquicinensis (ecclesia), 104, 112. Anchin (monastère d') (Nord), à 24 kil. N. de Cambrai.

Aquae, Aquisgranum, 154, 175. Aix-ta-Chapelle.

Aria, 244. Aire (Pas-de-Calais), à 78 kil. N.-N.-O. de Cambrai, 15 kil. S.-S.-E. de Saint-Omer.

Atrebates, Atrebatum, Atrebatensis (ecclesia), 13, 19, 40. Arras (Pas-de-Calais).

Avesnae, 42. Avesnes (Nord), à 50 kil. E. de Cambrai, 18 kil. S. de Maubeuge .

Brabanthum, Braibatensis (archidiaconatus), 111, 186. Brabant (archidiaconé du).

Briastrum, 231. Briastre (Nord), à 19 kil. E. de Cambrai.

Brugiae, 140. Bruges (Belgique).

Bulcenium, Bulchenium, 10, 68. Bouchain (Nord), à 13 kil. N.-N.-E. de Cambrai.

Buzegnii, 52. Busigny (Nord), à 22 kil. S.-E. de Cambrai.

Buzeiae, 52. Bousies (Nord), à 28 kil. E. de Cambrai.

- 1. Pour toutes les localités appartenant au territoire actuel de la France, la situation et la distance de Cambrai ou de quelque autre ville principale ont été marquées d'après la grande carte de Cassini.
  - 2. Comp. Gall. Christ., tome III, page 114.
  - 3. Comp. Gall. Christ., tome III, page 408.
- 4. Outre la ville d'Avesnes, indiquée ici, il y a encore dans le département du Nord deux villages du même nom, Avesnes-le-Sec, à 13 kil. N.-E. de Cambrai, et Avesnes-le-Gobert ou Avesnes-lez-Aubert (Saint-Aubert), à 10 kil. E.-N.-E.

Cameracum (Cameraca, 224), 12, 24, etc. Cambrai.

Cantengh, 53. Cantaing (Nord), à 6 kil. S.-O. de Cambrai.

Castellum, Castrum (Novum), 79, 93, 117, 139, 163, 179, 182, 190, 192, 194. Cateau-Cambrésis (Le) (Nord), à 24 kil. E.-S.-E. de Cambrai.

Cinnium, 204. Chin, actuellement Ramegnies-Chin, à 6 kil. N. de Tournai (Belgique).

Clarus-mons, 33, 83. Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Colonia, 236. Cologne (Provinces Rhénanes).

Crevicorum, Crevichorum, Crevecuerh, 121, 122, 207, 231, 232. Crèvecœur (Nord), à 8 kil. S. de Cambrai.

Danimarca, 119. Danemark.

Duacum, 91, 92. Douai (Nord).

Dunium, 201. Denain (Nord), à 21 kil. N.-N.-E. de Cambrai.

Esclusa, Exclusa, 68. Écluse (L') (Nord), à 18 kil. N.-O. de Cambrai. Estrum, 76, 79. Estrum (Nord), à 9 kil. N.-N.-E. de Cambrai.

Flandria (Flandriae, 69, 91, 120, etc.), 26, 52, etc. Flandre. Flandrensis (Flandriensis, 90), 12, 21, etc. De Flandre, Flamand. Francigena, 6, 8, 27, 29, 43. Français.

Gallia, 150, 153, 158. France.

Gallicanus, 18. De France.

Goi, Goih, 11, 23. Gouy-en-Arrouaise (Aisne), à 20 kil. S. de Cambrai 1.

Hainum, Haunium, 166, 228, 237. Hainaut.

Haspera, 170. Haspres (Nord), à 16 kil. N.-E. de Cambrai.

Haveranchurt, 207. Havrincourt (Pas-de-Calais), à 12 kil. S.-O. de Cambrai.

Hunocurtensis (villa), 16. Honnecourt (Nord), à 14 kil. S. de Cambrai.

Inceium, Incih, Inciacum, 68, 77, 86, 97, 110, 207. Inchy-en-Artois (Pas-de-Calais), à 12 kil. N.-O. de Cambrai<sup>2</sup>.

1. Il y a encore plusieurs villages du même nom dans le département du Pas-de-Calais, entre autres Gouy-sous-Bellone, à 20 kil. N.-O. de Cambrai; mais ceux-ci appartenaient plutôt à l'Artois qu'au Cambrésis. Comp. Le Carpentier, part. III, p. 629-630.

2. Il y a encore, dans le territoire de l'ancien Cambrésis, le village

Langobardia, 152. Lombardie.

Laudunum, Laudunensis (ecclesia), 29, 30. Laon (Aisne). Legia, Legiensis, Leodium, 64, 72, 87, 90, 158. Liège (Belgique). Lesdengh, 231. Lesdain (Nord), à 9 kil. S.-S.-E. de Cambrai. Lotharingus, 58, 66, 94. Lorrain <sup>1</sup>. Lovanensis, 64. De Louvain (Belgique).

Marchonium, 63, 68. Marcoing (Nord), à 7 kil. S.-S.-O. de Cambrai. Meldi, 117. Meaux (Seine-et-Marne).

Moncellus, 246. Monceau-Saint-Vaast (Nord), à 45 kil. E. de Cambrai, 8 kil. N.-N.-O. d'Avesnes.

Mons, 213, 224, 223, 226, 229 (Montes, 199, 210-212, 222, 223. — Montensis, 190, 193, etc.). Mons (Belgique).

Noviomum, 17. Noyon (Oise). Novum Castellum, Novum Castrum. — V. Castellum.

Osgih, Osgiachum, Osgiacum, Osgium, Oysiacum, 51, 117, 122, 207, 223. Oisy (Pas-de-Calais), à 12 kil. N.-O. de Cambrai<sup>2</sup>.

de Inchy-Beaumont (Nord), à 18 kil. E.-S.-E. de Cambrai; mais il n'est pas douteux que, à tous les endroits cités de notre document, il ne s'agisse de Inchy-en-Artois. Ce bourg faisait partie de la seigneurie d'Oisy (voy. p. 207). On comprend dès lors aisément que Hugues d'Oisy ait pu aussi être appelé Hugues d'Inchy (p. 77), que l'évêque élu Odon, ne pouvant entrer dans Cambrai, soit venu chercher à Inchy un refuge (pp. 86, 97, 110) dans le château fortifié qu'y possédait le seigneur d'Oisy (p. 207), ennemi de Gaucher (p. 77). Enfin on voit que c'est Inchy-en-Artois qui dut être compris dans le cercle d'opérations de la campagne où Gaucher s'empara de Marcoing, de Paluel, de l'Écluse et de Bouchain (p. 68), et non pas Inchy-Beaumont, qui se trouvait du côté opposé par rapport à Cambrai.

1. Comp. Introduction, num. 23.

2. « Oisy, dit Le Carpentier (part. III, p. 840), a donné le nom et a servi de berceau à une des plus illustres familles de nos 17 provinces. La jurisdiction de cette noble terre (qui relevoit jadis de l'évesché de Cambray, et à present du comte d'Artois) estoit si grande qu'elle s'estendoit depuis les portes de Cambray jusques aux environs de Bapaumes, et jusques au fort et village d'Escarpel au delà de la ville de Doüay, et enfermoit plus de 37 villages à clochers sans les hameaux, chasteaux, maisons fortes et autres fiefs nobles. » La seigneurie d'Oisy s'étendait encore à l'est de Bapaume, puisque nous apprenons par notre chronique qu'elle comprenait Havrincourt et Crèvecœur (p. 207). — Il n'y a pas lieu de nous occuper ici de deux autres villages de même nom,

Ostreventh, 139. Ostrevent ou Marquette (Nord), à 13 kil. N. de Cambrai.

Paluel, 68, 207. Palluel (Pas-de-Galais), à 14 kil. N.-O. de Cambrai.

Pisae, Pisanus, 171, 173. Pise (Italie).

Remi, Remensis, 15, 25, 31, 74, etc. Reims (Marne).

Rihuia, 53. Rieux (Nord), à 9 kil. N.-E. de Cambrai.

Roma, Romanus, 16, 25, 39, etc. Rome.

Rumeghli, Rumelih, 11, 24. Rumilly (Nord), à 6 kil. S. de Cambrai.

Salcih, 24. Sauchy-l'Estrées et Sauchy-Cauchy (Pas-de-Calais), à 11 et à 12 kil. N.-O. de Cambrai.

Sambucetum, 228. Semousies? (Nord), à 52 kil. E. de Cambrai, 5 kil. N.-N.-E. d'Avesnes.

Sancti Andreae (coenob.), 166. Saint-André (monastère de), au Cateau-Cambrésis <sup>1</sup>.

Sancti Auberti (coenob.), 130, 134, 161, 174. Saint-Aubert, abbaye de chanoines réguliers à Cambrai<sup>2</sup>.

Sancti Autherti (castrum), Sanctobertum, 183, 201-208, 211, 212, 218. Saint-Aubert (Nord), à 13 kil. E.-N.-E. de Cambrai.

Sancti Basoli (coenob.), 27. Saint-Basle (monastère de) (Marne), à 16 kil. S.-S.-E. de Reims.

Sancti Humberti (coenob.), 188. Maroilles (abbaye de) (Nord), fondée par S. Humbert<sup>3</sup>, à 38 kil. E. de Cambrai, 5 kil. E.-N.-E. de Landrecies.

Sancti Martini (coenob.), 85, 110. Saint-Martin (monastère de), à Tournai.

Sancti Nicholai de Silva (coenob.), 107. Saint-Nicolas-au-Bois (monastère de) (Aisne), à 13 kil. E. de Laon.

Sancti Sepulcri (coenob.), 130, 174. Saint-Sépulcre (monastère du), à Cambrai<sup>4</sup>.

Sancti Vedasti (altare), 246. — V. Moncellus.

situés, l'un à 25 kil. N.-N.-E., l'autre à 36 kil. S.-E. de Cambrai : ils ne sont évidemment pas désignés dans notre document.

- 1. Comp. Gall. Christ., tom. III, p. 137.
- 2. Comp. ibid., p. 153.
  - 3. Comp. ibid., p. 127.
  - 4. Comp. ibid., p. 118.

Sanctobertum. - V. Sancti Auberti.

Saxones, 94. Saxons.

Sclavones, 94. Slaves.

Senlecae, 240. Saleisches (Nord), à 26 kil. E.-N.-E. de Cambrai.
Slemies, 246. Semeries (Nord), à 54 kil. E. de Cambrai, 4 kil. E. d'Avesnes.

Stabaih, 139?

Suessio, Suessionum, Suessionensis, 80, 81, 109. Soissons (Aisne).

Teutonicus, 160, 224. Allemand.

Thumium, 180, 208, 209, 219, 220. Thun-l'Évêque (Nord), à 7 kil. N.-N.-E. de Cambrai.

Tornacum, Tornacensis, 85, 86, 105, 110, 144. Tournai (Belgique). Turoni, Turonensis, 27. Tours (Indre-et-Loire).

Valcellae, 229. Vaucelles (Nord), à 11 kil. S. de Cambrai.

Valenceniensis, 212. De Valenciennes (Nord).

Villare, 246. Villers-Pol (ou Villers-Saint-Pol) (Nord), à 30 kil. N.-E. de Cambrai, 4 kil. N.-N.-O. du Quesnoy.

Wanbaizs, 53. Wambaix (Nord), à 7 kil. S.-E. de Cambrai.

Waslerium, 201. Wallers (Nord), à 26 kil. N.-N.-E. de Cambrai. Wavrins, 245. Wavrin (Nord), à 49 kil. N.-O. de Cambrai, 11 kil. S.-O. de Lille.

Wethria, 53. Vitry? (Pas-de-Calais), à 24 kil. N.-O. de Cambrai.

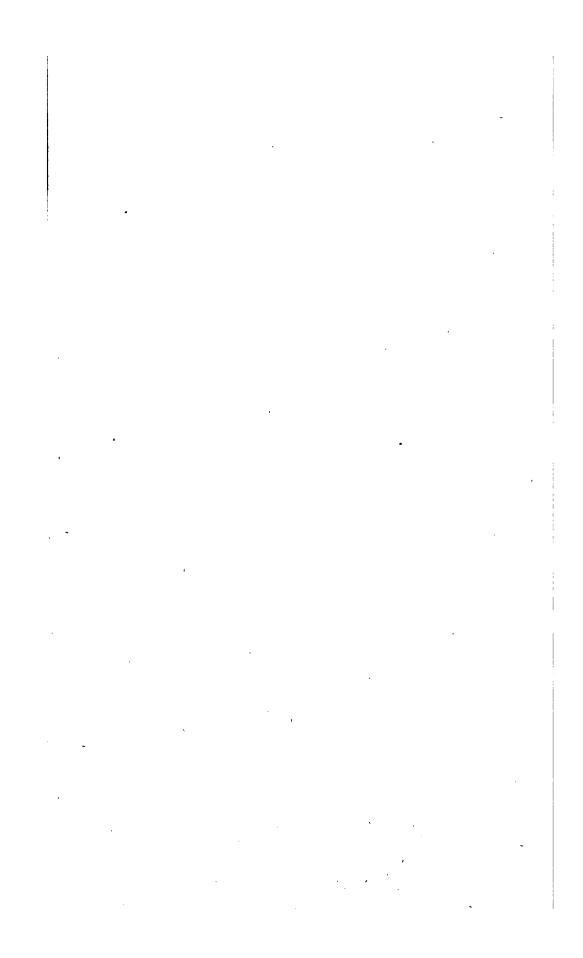

### TABLE DES MOTS DE BASSE LATINITÉ 1.

```
abjurare, 237, renoncer solennellement et avec serment. C., I, 22, 2.
*accrescere, 146, accrostre (sens actif).
 advocatio, 203, avouerie. C., I, 105, 1 sqq.
 aequivocus, 44, homonyme. C., I, 118, 3.
 alodium, 135, alleu. C., I, 198, 1 sqq.
 altare, 53, 73, 185, 246, chapelle, petit bénéfice ecclésiastique. C.,
    I, 207, 3 med.
*alterutrum (adv.), 41, 64, 163, 179, 186, 194, 211, 230, des deux
    côtés, l'un l'autre, l'un à l'autre, dans le sens de invicem.
*altius (posse). — Vid. posse.
*anterius, 147, auparavant.
apostata, apostaticus, 17, 19, 35, 39, 40, prévaricateur. C., I,
    321, 1, 2.
 apostolicus, 19, 22, 25-39, etc., le pape, du pape, du saint siège.
    C., I, 323, 2.
*archibricus, 110, archi-brouillon 2.
ardere, 164, 215, 216, brûler (sens actif). C., I, 381, 2.
argentum, 39, 111, 116, 125, 131, 163, argent, dans le sens de
    pecunia. C., I, 389, 1.
assultus, 23, 24, 68, 92, 122, 163, 190, 215, assaut. C., I, 454, 2.
atrium, 198, 219, 240, clottre (d'une église), cimetière. C., I,
```

- 1. Nous avons marqué d'un astérisque (\*) les mots qu'on ne trouve pas dans le Glossaire de Du Cange, du moins avec indication du sens où ils sont employés dans notre document. Pour chacun des autres, nous avons rappelé l'endroit où il est interprété dans ce Glossaire (édition Henschel, Firmin Didot, 1841, 7 volumes in-4\*). Dans ces indications, le sigle C. signifie du Cange; le chiffre romain marque le volume; le premier nombre en chiffres arabes, la page; et le second, la colonne.
  - 2. Comp. C., I, 776, 2 (briga, jurgium, rixa, pugna).

465, 1.

auctorizabilis, 35, faisant autorité, faisant loi. C., I, 479, 3. audientia, 4, assemblée, réunion. C., I, 481, 2.

baculus, 5, 6, 103, 105, 112, crosse (épiscopale). C., I, 529, 2. bannum, 43, 44, 228, 231, 237, 240, ban, interdit (ecclésiastique). C., I, 567, 3. baro, 224, baron, noble. C., I, 598, 1.

beneficium, 88, 89, 154, 182, 215, bénéfice (ecclésiastique ou laïque). C., I, 650, 1.

burgenses, 79, 227, bourgeois. C., I, 812, 2.

camba, 137, brasserie. C., II, 40, 1.

camera, 136, 160, chambre (synonyme de cubiculum). C., II, 48, 2.

— 151, cour, chancellerie de l'empereur. C., II, 49, 2.

canonica, 99, dignité de chanoine. C., II, 105, 2.

canonicus, 3, 100, 115, 173, 228, chanoine. C., II, 100, 3 sqq. capitulum, 7, 105, assemblée, chapitre (de chanoines). C., II, 150, 3 (n. 4).

cappa, 131, 132, cape, manteau. — 25, chape, vêtement ecclésiastique. C., II, 113, 1 sqq.

carta, cartula, 65, 96, 99, 170, acte officiel écrit. C., II, 311, 2 sqq.

casati, 6, 11, 21, 94, 116, 135, 143, 156, 178, 182, 209, 210, 211, 238, tenanciers 1.

1. L'article qui se rapporte à ce mot dans le Glossaire de du Cange (II, 214-215) est assez confus. On ne voit pas se dégager un sens bien net des exemples et des explications qui y sont donnés. Il est à remarquer que dans notre chronique, où le terme se rencontre assez fréquemment, les casati sont plusieurs fois mis en opposition avec les cives (pp. 6, 94, 178, 182). En voyant, en d'autres endroîts, le terme rustici réuni de la même manière avec celui de cives (pp. 13, 52, 206), on pourrait être assez naturellement conduit à donner au mot casati le sens de paysans, gens de la campagne. Mais les autres passages où le même terme se trouve employé (pp. 11, 21, 116, 135, 143, 156, 209, 210, 238) ne justifient pas cette conclusion. Ces mêmes passages sont bien moins favorables encore à l'interprétation de Le Glay, adoptée par Bethmann (Mon. Germ., SS. tom. VII, pag. 490, not. 72), suivant laquelle casati équivaudrait à domestici, attachés à la maison. Il en est tout autrement pour l'opinion du savant B. Guérard, qui trouve ici une éclatante confirmation. « Le casement, dit celui-ci (Cartulaire de l'ab-« baye de Saint-Père de Chartres, Prolégomènes, pag. xxxij, not. 1), a auquel Brussel a consacré un chapitre (III, 8) sans peut-être en avoir

cassare, 157, casser (une élection, un acte). C., II, 218, 3. castellania, 78, 93, 110, 117-120, 141, chátellenie. C., II, 223, 2. castellanus, 110, 117-122, etc., chátelain. C., II, 222, 3. castellatura, 118. Même sens que castellania. C., II, 224, 1. castellum, 24, 51, 52, 68, 117-120, etc., cháteau fort 1, bourg, petite ville fortifiée. C., II, 222, 1.

\*castricolae, 165, 190, habitants d'un castruin.

castrum, 21, 23, 24, 52, etc. Même sens que castellum. C., II, 227, 3.

catholicus, 3, 7, 114, 145, bon, religieux. C., II, 245, 1 (n. 5).

\*caudarius, 233, couard, poltron 2.

cavillare, 151, 191, biaiser, chercher à obtenir ou à éviter par des détours, par la ruse. C., II, 255, 1.

- \*christianitas, 55, 66, 74, 110, 147, soumission à l'autorité ecclésiastique 3.
- \* circiter, 212, autour.
- \*classicum, 228, cloche 4.

« bien saisi le caractère, était, je crois, une tenure faisant partie d'un « fief et occupée, soit par un libre, soit par un non-libre : c'est ce que « l'on a nommé un arrière-fief. » Cette idée nous semble tout à fait lumineuse. En adoptant ce sens, on explique très aisément tous les passages cités plus haut. Ainsi il est facile de se rendre compte de l'opposition mise entre les casati et les cives ou bourgeois appartenant à la commune de Cambrai. Il est de même aisé de comprendre que l'auteur de la Vie de Gaucher ait pu désigner par le nom de casati certains nobles, vassaux de l'église de Cambrai (pp. 11, 21); que des casati soient accusés, dans les deux Vies de Burchard, de s'être rendus coupables, avec quelques chevaliers, d'usurpation des biens ecclésiastiques (pp. 116, 156); qu'ils apparaissent, en divers endroits, comme formant une classe particulière parmi les ordres de l'état, avec les cives, les clerici et les milites (pp. 135, 143, 210, 238), et, dans un autre passage, comme des vassaux de l'évêque (p. 209). - Ce sens unique et précis peut aussi parfaitement s'adapter à tous les textes cités dans le Glossaire de du Cange, qu'il y soit question de serfs, d'hommes libres ou même de nobles. Cela doit suffire, nous semble-t-il, pour qu'on n'hésite pas à l'accepter.

- 1. Le mot se rencontre déjà en ce sens dans la latinité classique.
- 2. Comp. C., II, 252, 1.
- 3. Ce sens est manifeste dans les cinq endroits où le mot se rencontre dans notre document. Il n'est pas indiqué dans le Glossaire de du Cange (II, 340, 3 sqq.).
- 4. Dans le Glossaire de du Cange (II, 379, 2) ce mot est traduit par glas et interprété par cette périphrase : pulsatio omnium campanarum

claustralis, 174, moine, religieux. C., II, 387, 2. comitatus, 120, 243, dignité, autorité de comte. C., II, 465, 2. \*communia, 210, alliance. communia, 165, 189, 210, 215, 216, 221, 223, 229, 230, 231, 239, commune. C., II, 482, 1 sqq. 1. communio, 96, 124, 208, commune; communauté. Ibid. communitas, 145, communauté. Ibid. conductus, 180, 208, escorte. C., II, 524, 2. confrater, 29, collègue. C., II, 535, 1. \*conjurium, 65, 99, ligue 2. \*consecramentum, 246, consécration (épiscopale). consodalis, 98, 188, compagnon. C., II, 553, 3. \*contradicere, 5, 7, 17, 29, 59, 109, 207, faire, mettre opposition. – 74, 165, interdire. \*contradictio, 29, opposition. contradictorius, 219, opposé. C., II, 573, 1. \*contrahere, 147, 153, faire, mettre opposition 3. contrarium, 27, 29, 40, 51, 81, 90, 147, 153, acte, procédé malveillant; circonstance facheuse; inimitie. — contrarius, 2, 7, 94, 107, ennemi, défavorable, fâcheux. C., II, 576, 1. credibilis, 209, offrant une garantie suffisante. C., II, 654, 1. curia, 137, exploitation agricole. C., II, 712, 3. curia, 8, 146, 159, 161, 169, 175, 236, 238, 244, cour (de l'empereur, de l'évêque, du comte). C., II, 713, 1. curtis, 8, cour (de l'empereur). — 161, 166, 169, 170, maison de l'évêque. C., II, 628, 2, 3. custodia, 99, office de custos (v. le mot suivant). C., II, 725, 1.

\*datianus, 235, barbare? defendere, 74, défendre, porter une défense. C., II, 773, 1. defensabilis (res), 92, ouvrage de défense. C., II, 774, 3.

custos (ecclesiae), 5, 100, coustre, marguillier. C., II, 726, 1.

campanalis. A l'endroit indiqué de notre document, il nous semble marquer les cloches elles-mêmes. A la rigueur cependant, on pourrait supposer que l'auteur a voulu indiquer les sonneries des différentes églises collégiales et monastiques.

- 1. Comp. plus haut la note à la strophe 260, p. 210.
- 2. Comp. C., II, 540, 3 (conjurare).
- 3. Serait-ce, comme le mot contrare (C., II, 575, 2), une sorte de corruption du verbe contratre, qui se rencontre aussi plusieurs fois dans notre document (pp. 32, 37, 82, 86, 190)?

```
dejurare, 96, renoncer (à un privilège par un acte public et sous la foi du serment). C., II, 785, 2.
```

denarius, 131, 132, 166, denier. C., II, 796, 1.

\*depravare, 231, mépriser, enfreindre.

deservire, 170, mériter. C., II, 817, 2. \* destituere, 175, casser, annuler.

devenire, 20, devenir. C., II, 826, 1.

\*dictamen, 100, 116, 122, 147, 167, écrit, chapitre d'un écrit. diffidere, 55, 190, renoncer solennellement à la fidélité promise à quelqu'un. C., II, 852, 2.

\*dimittere, 94, laisser, omettre de faire une chose commandée. dispendere, 134, dépenser. C., II, 880, 1.

\*dissimulare, 201, dire en usant de réticence.

\*dissonantia, 18, 60, opposition, discorde.

\*divinum, 56 (str. 324, 328)?

dominicatura, 116, domaine. C., II, 915, 3.

\*dominium, 123, l'autorité (sens concret), les magistrats.
dominus, 2, 64, 126, 133, etc., seigneur, grand. C., II, 917, 3.
domnus (dominus, 27), 85, 113, 114, 115, 184, monseigneur, titre
d'honneur donné aux papes et aux évêques. C., II, 920, 2.

ecclesiasticus, 3, dévoué à l'église, pieux. Comp. C., III, 8, 1, 1. 3. \*electra, 8, émaux.

episcopalia, 112, insignes de la dignité épiscopale, fonctions épiscopales. C., III, 62, 3.

episcopium, 4, 9, 10, 18, 36, etc., épiscopat, évêché. C., III, 62, 3. \*equitare, 68, 152, marcher (en parlant d'un chef ou d'une troupe militaire), être en expédition militaire.

equivocus. — V. aequivocus.

\*exacerbare, 227, s'aigrir (sens neutre).

\*exhibere, 202, livrer.

exilium, 2, 26, 151, 154, dévastation, ruine, dommage. C., III, 151, 3.

exponere, 171, déposer (de l'épiscopat). C., III, 165, 1.

\*extasis, 35, 196, étonnement.

femina, 125, 130, femme, dans le sens de uxor. C., III, 222, 1. feodum (fiodum, 43), 132, 133, etc., fief, bénéfice. C., III, 258, 1 sqq. fideles, 47, 57, 72, 80, etc., féaux, vassaux fidèles 1. C., III, 283, 1.

1. Comp. p. 192, str. 131, où le mot infideles est employé dans le sens de vassaux rebelles.

- \*fidelitas, 20, 42, 85, 96, etc., foi, hommage féodal. C., III, 283, 3.
- \*fiducia, 70, 71, 87, 96, 120, 183, 206, 209, 229, 237, 238, garantie. firmitas, 121, 218, château fort. C., III, 289, 1.
- \*fortitudo, 8, 23, 24, 67, 227, force, violence 1.

fortitudo, 122, fortification, rempart. C., III, 376, 2.

fortitudo, 164, 179, milices. C., III, 377, 1.

fortunium, 180, chance. — 220, accident. C., III, 378, 1.

gavalum, 225, gabelle. C., III, 452, 1 sqq. et 494, 2. gens, 164, 181, 187, les gens. C., III, 508, 1.

- \* glorianter, 39, avec gloire, avec pompe.
- \*grandes, 2, les grands, les gens de condition supérieure.
- \*gratiare, 53, avoir en gré, aimer.
- \*haeresis, haereticus, 19, 159, 160, 167, 168, prévarication, prévaricateur 2.
- \*herbam (ad), 69, à la belle saison (à l'apparition de la verdure)<sup>3</sup>? hominium, 21, 59, 73, etc., hommage, service féodal. C., III, 678, 1 sqq.
- homo, 20, 47, 67, 71, etc. sujet, vassal, serviteur. C., III, 687, 3 sqq.
- hospitale, 135, 136, hôpital. C., III, 702, 3.
- \*hospitium, 79, 81, 84, 89, 97, 124, 160, 191, 220, hôtel, demeure.
- \*hospitium Dei, hospitale Domini, 135, 137, hôtel-Dieu, hôpital, hospice.

imbannire, imbannizare, 43, 228, 230, jeter l'interdit (sur une église, une ville, une contrée). C., III, 785, 3; 786, 1.

- impassibilis, 150, intolérable. C., III, 770, 3.
- \*imperium, 93, diplôme, décret (impérial).

imponere (super), 170, rendre responsable 4.

inantea, 21, après, dans la suite. C., III, 785, 1.

- \* inconservatus, 201, non gardé.
- \*incuria, 165, mépris.
- \*indignari, 31, 47, 165, 178, 192, dédaigner, refuser 3.
  - 1. Comp. C., III, 374, 2 (fortia).
  - 2. Comp. plus haut, p. 161, note 1.
- 3. La Version française (p. 516 med.) rend ce mot par à l'estet.
- 4. Comp. plus bas, ponere.
- 5. Comp. C., III, 813, 3. Ce verbe n'est donné en cet endroit que sous la forme active, et on n'y trouve aucun texte latin où il soit em-

industris, 201, adroit. C., III, 818, 1.

ingenium, 42, 77, 101, 117, 143, 166, 190, moyen, tour adroit, feinte, tromperie. C., III, 830, 3.

inimicare, 182, manifester des sentiments hostiles, attaquer. C., III, 836, 3.

innotescere, 169, faire connastre (sens actif). C., III, 840, 2.

insimul, 46, 65, 84, ensemble. C., III, 851, 2.

\*instinctus (litteris), 146, instruit.

insultare, 22, entreprendre (avec des intentions hostiles). C., III, 856, 3.

\*interdare, 141, donner mutuellement, échanger. interrare, 234, enterrer. C., III, 868, 1.

\*intromittere (se), 168, mettre en possession (se).

\*inversio, 48, désordre.

\* inversum (in), 7, à rebours (sens figuré). investitura, 112, investiture (des églises). C., III, 885, 3.

\*jurgium, 6, 12, 13, désordre.

\*jus (in) adesse, 65, admis aux conseils (reconnu comme grand vassal?).

laudare, 54, 174, 228, permettre, approuver. C., IV, 42, 1.

laxare, 200, abandonner. C., IV, 50, 1.

libra, 43, 166, livre (poids, monnaie). C., IV, 100, 1.

licitus, 48, 206, faculté, pouvoir. C., IV, 106, 1.

ligius (legius), 20, 52, 122, 183, lige (homme, hommage). C., IV, 109, 3.

\*littera, 84, science, connaissances.

\*littera, 91, chapitre, division d'un ouvrage.

litteralis (scientia), 174, connaissance des belles-lettres. C., IV, 133, 2.

\*magister, 111, 172, maître, homme savant.

\* magisterium, 56, 82, 106, 114, 115, les supérieurs ecclésiastiques.

\*majores, 16, 72, 96, 126, 239, les principaux (du clergé, de la noblesse, de la ville, du peuple).

\*malevolus, malivolus (alicujus), 44, 107, 168, 207, ennemi.

ployé au sens indiqué ici. Dans notre chronique, on le voit, les exemples de ce sens sont assez nombreux et le verbe se rencontre toujours sous la forme déponente.

marca, 8, 34, 165, 170, marc. C., IV, 271, 3 sqq.
marchia, 175, 224, 226, pays (particulièrement de frontière), territoire. C., IV, 278, 3 sqq.; 279, 1.
melius (posse). — V. posse.
mensa, 116, 157, mense (épiscopale). C., IV, 358, 3.
meritum, 2, 190, raison. C., IV, 374, 2.
miles, 51, 73, 76, 116, etc., chevalier, vassal noble. C., IV, 896, 2 sqq. — 67, 159, chevalier (titre donné à l'empereur).
\*mortalis (adversarius), 231, mortel (ennemi).
\*munitas (castellorum), 199, fortifications, ouvrages de défense 2.
\*munus, 125, 126, 129, 134, profit, bien acquis?

nemus, 63, bois (dans le sens de lignum). C., IV, 618, 3. nepos, 119, 202, 208, 209, 212, cousin germain. C., IV, 620, 1.

\*obvius, 29, combattu, repoussé. — 74, 150, ennemi.
\*odium, 12, 56, querelles.
oraculum, 130, oratoire, église. C., IV, 719, 2.
\*oraculum, 139, discours.
ordo, 3, 57, statut, règle de droit ecclésiastique. C., IV, 729, 1, n. 5.
\*ordo (ordines, 25), 30, 86, consécration épiscopale.
\*ordo, 29, chapitre, division d'ouvrage?
\*ordo, 177, 231? peuple (opposé à clerus) \*.

pallium, 25, voile, tenture d'autel. C., V, 35, 2.

parrocheia, 246, église possédant une juridiction paroissiale. C.,
V, 103, 1.

\*particeps, 246, joint à.

\*partiri, 226, partir \*.

patria, 13, 20, 22, 24, 25, etc., pays. C., V, 140, 1.

pedagium, 131-133, péage. C., V, 169, 2.

\*pernoctare, 52, demeurer.

\*perprobare, 58, examiner avec soin, faire une enquête.

per sacra, per sanctos. — V. sacra, sanctos.

- 1. Comp. C., IV, 402, 3, extr.
- 2. Comp. C., IV, 579, 2, n. 3.
- 3. Comp. p. 178, str. 33. Mais je m'explique moins bien l'opposition de olerus et ordo à la str. 397 (p. 231).
- 4. Du Cange (V, 112, 1, extr.) n'avait pas osé se prononcer avec assurance sur cette signification. Ici elle est tout à fait manifeste.

\*pignorare, 110, 183, 201, mettre en gage<sup>1</sup>.
pixis, 231, pyxide, ciboire. C., V, 528, 3.
placitum, 182, 183, 226, 230, assemblée juridique, conseil, entrevue (solennelle)<sup>2</sup>. C., V, 276, 1 sqq. — 18, décret, arrêt. C., V, 281, 2.

\*plasmare, 124, 143, faire<sup>2</sup>.

\*pluralis (nuntius), 204, plusieurs (messagers).

ponere (super aliquem), 9, rejeter (sur). C., V, 343, 2 med. 4. pontificalia, 85, 171, insignes de la dignité épiscopale. C., V, 347, 1.

pontificare, 143, être évêque. C., V, 347, 1. pontificium, 144, 176, épiscopat. C., V, 347, 2.

\*posse altius, melius, 10, 41, avoir plus de pouvoir, d'autorité. praebenda, 53, 167, 185, prébende, bénéfice ecclésiastique. C., V, 387, 3.

\* praecipitium, 4, ruine, dégradation 5. praedare, 216, 239, piller. C., V, 397, 2.

\*praedicamen, 112, recommandation, exhortation.

\*praepositare, 169, exercer les fonctions d'intendant.

praepositura, 161, 169, 170, intendance de la maison de l'évêque. C., V, 405, 3.

praepositus, 3, 5, 7, 176, prévôt (d'un chapitre), dignitaire ecclésiastique. C., V, 404, 2.

praepositus, 161, 166-170, prévôt, intendant de la maison de l'évêque. C., V, 405, 3.

praesulare, 93, 99, 168, exercer les fonctions épiscopales. C., V, 416, 2.

1. Le Glossaire de du Cange (V, 251, 3) indique seulement le sens de saisir, prendre comme gage. Dans les trois endroits cités de notre document, ce mot est évidemment employé dans le sens de mettre en gage, donner en garantie, dans le latin classique pignerare.

2. On peut indiquer comme sens général celui de réunion officielle

pour régler des différends.

3. Comp. C., V, 292, 1. Les exemples cités à cet endroit ne se rapportent qu'au sens particulier, assez fréquent dans le latin ecclésiastique, où ce terme marque la création de l'homme par Dieu. Dans notre document, le mot est employé comme synonyme de facere dans sa signification la plus générale.

4. Comp. plus haut imponere.

5. Comp. C., V, 394, 2. Le Glossaire ne cite qu'un texte, où ce terme est employé au propre pour marquer l'écroulement de maisons. Ici il a un sens figuré.

praesulatus, 3, dignité épiscopale. C., V, 416, 2.

pravilegium, 103, acte contraire à la loi, abus. C., V, 421, 3.

\*privilegium, 96, 102, 103, 111, 133, 169, 170, 184, 246, acte public, officiel, stipulant les conditions d'un accord, notifiant une décision de l'autorité souveraine sur un point particulier, ou renfermant la concession d'une faveur 1.

\*probare, 47, s'assurer par soi-même.

\*probare, 56, éprouver, essuyer.

\*probare, 172, faire connaître, mettre au jour 2.

processio, 39, cortège allant recevoir solennellement un évêque.

— 177, assemblée. C., V, 462, 1.

proficuum, 2, profit. C., V, 471, 1.

refragare, 87, repousser. C., V, 656, 2.

\*refugare, 70, mettre en fuite.
regalia, 90, 101, insignes de la dignité souveraine. C., V, 664, 3.
rehabere, 54, 116, 132, récupérer. C., V, 679, 1.
relevare, 133, relever. C., V, 684, 3.
relocare, 122, 237, rétablir. C., V, 693, 1.

provisio, 135, *provision*, collation d'une charge.

- 1. Des neuf passages où ce terme se rencontre dans notre chronique, il n'y a proprement que les deux derniers où il se trouve employé dans un des sens marqués par du Cange (V, 455, 1, 3). Dans le premier endroit (p. 96), il marque une charte de commune; dans le second et le troisième, la concession du droit d'investiture ecclésiastique faite par le pape Pascal II à l'empereur Henri V; dans le quatrième, celle d'une immunité à l'égard de l'évêque de Cambrai faite par le même pape à Gaucher, après que celui-ci se fût soumis à la sentence portée contre lui; dans le cinquième, l'abolition, par l'autorité de l'évêque de Cambrai Burchard, d'un droit de péage racheté par Werimbaud de la Vigne; dans le sixième et le septième, un arrêt rendu par l'empereur jugeant en sa qualité de suzerain entre l'évêque de Cambrai Liétard et l'intendant de la maison épiscopale; dans le huitième, un accord intervenu entre l'évêque Nicolas et un de ses vassaux; dans le neuvième enfin, une charte de donation.
- 2. On rencontre ce mot dans un sens analogue chez les écrivains classiques; mais, si nous ne nous trompons pas, il n'y est employé qu'en bonne part, tandis qu'ici il marque la manifestation de qualités mauvaises. On peut faire une observation du même genre sur les deux autres sens que nous indiquons pour les pages 47 et 56: la nuance est fort différente dans les significations analogues du verbe probare qu'on pourrait signaler dans la latinité classique.

respondere, 111, avoir à remplir les devoirs ordinaires d'un vassal, d'un inférieur à l'égard d'un autre. C., V, 730, 1.

retro, 140, 156, 241, auparavant. C., V, 747, 2.

retro dicere, 59, opposer, protester 1?

\* retrofugare, 63, mettre en fuite, repousser2.

\* retrogradus (4° décl.), 69, retour.

revadiare, 166, s'engager à payer, se porter caution pour. C., V, 752, 2.

\*ritus, 5, fonctions attachées à un office.

sacra (per), 9, 75, 206, (promettre, jurer) par les choses sacrées (par l'Eucharistie?)3.

sanctos (per), 20, 65, 156, 178, 183 (promettre, jurer) par les saints (sur les reliques ou en prenant les saints à témoin).

sanctuarium, 2, sanctuaire (sens figuré). Comp. C., VI, 57, 1.

sanctuarium, 47, saintes reliques. C., VI, 58, 1.

se, sibi, suus : pour eum, ei, ejus, eorum, 9, 37, 52, 79, etc.

\*secretaria, 98, lettres, propositions qu'un ambassadeur est chargé de remettre.

\*sedere, 201, être sis, situé.

seniores, 200, les principaux (synonyme de majores). C., VI, 187, 1.

\* servare (de vita, membris), 65, garantir.

solidarii, 13, 22, 25, gens de guerre pris à solde. C., VI, 288, 1.

solidus, 166, 246, sou. C., VI, 289, 1.

sperare, 162, 170, croire, craindre. C., VI, 324, 1, 25.

\* subauditus, 7, dont il a été parlé plus haut 6.

- 1. Ou bien faut-il joindre retro aux mots qui dépendent de dicant? D'après cette interprétation, ceux qu'on obligeait de prêter serment de fidélité à l'évêque se seraient dit que leurs serments étaient nuls de droit, parce que l'élection et la consécration de Gaucher n'avaient pas été canoniques. Ou bien encore retro aurait-il ici le sens de clam, en secret?
  - 2. Comp. plus haut refugare.
  - 3. Comp. C., V, 933, 3.
  - 4. Comp. C., V, 933, 2; 933, 3.
- 5. Le mot sperare se trouve aussi employé quelquesois dans ce sens à l'époque de la bonne latinité, surtout chez les poètes. V. Grand Dictionnaire de la langue latine de Freund, traduit par Theil (Firmin Didot, 1862), t. II, p. 298, 3.
- 6. C'est là, nous semble-t-il, la signification qu'il faut attribuer ici à ce mot, en supposant le préfixe sub équivalent à supra, comme il est

submonere, 224, citer (devant une cour féodale). C., VI, 410, 3. substantiae (substantia, 164), 138, biens. C., VI, 416, 1. \*succendium, 188, qui enflamme, escite.

succursus, 64, 71, secours. C., VI, 424, 1.

suffragium, 65, secours, sauvegarde. C., VI, 429, 2.

\*sustinentia, 23, 210, soutien, aide.

\*sustinere, 151, permettre d'attendre, ne pas presser.

talentum, 130, talent (monnaie). C., VI, 493, 1. taxare, 162, 164, 227, 229, 237, imposer une taxe. C., VI, 519, 2. taxatio, 237, taxe. C., VI, 518, 2.

\*tenores, 100, bénéfices et dignités. Comp. C., VI, 541, 1. testificare, 72, attester. C., VI, 566, 3.

tormentare, 235, tourmenter, faire souffrir. C., VI, 610, 1.

\*tornium, 204, *tournoi* <sup>4</sup>.

trevia, treviae, 70, 71, 162-164, etc., *trêus* 

trevia, treviae, 70, 71, 162-164, etc., trevs. C., VI, 656, 1. turpiloquium, 231, injurs. C., VI, 704, 2.

vadimonium, 116, 131, 157, 162, 210, gage. C., VI, 718, 2. vasallus, 92, 201, 203, vassal. C., VI, 741, 1 sqq.

\*venditio, 41, (42), 56, trahison (à prix d'argent).

\*vernula, 9, 146, 160, serviteur, domestique. viaticum, 209, viatique (saint). C., VI, 803, 2. vicedominus, 10, 20, 40, vidame. C., VI, 811, 3. vilescere, 231, mépriser. C., VI, 826, 3.

\*vilificare, 55, 127, mépriser.

villa, 24, 63, 121, 122, etc.2, bourg. C., VI, 827, 2.

\*vir, 70, 72, 178. Même sens que homo, donné plus haut. virga, 102, 103, 112, 114, crosse (pastorale). C., VI, 846, 2. vis, per vim, 17, par les agents, au nom de. C., VI, 853, 1, n. 3.

werra, 12, 139, 165, 194, 205, guerre. C., III, 585, 3.

pris au sens de super dans le terme subauditio (dédain, mépris. V. C., VI, 401, 3, extr.) et aussi parfois dans la préposition sub (C., VI, 400, 1).

1. Je ne pense pas que quelqu'un puisse songer à traduire in tornio par à son tour. Du Cange (VI, 615, 1) cite un texte où le mot français tournoi est rendu à l'accusatif par tornionem.

2. Dans d'autres passages où ce mot se rencontre (pp. 73, 116, 156, 194, 215), on peut lui attribuer le sens plus classique de métairie, exploitation rurale.

## TABLE DU VOLUME.

| [Gesta Galcheri 4.]                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Incipit prologus in vita Galceri Cameracensis episcopi .<br>Explicit prologus. Incipit vita vel actus Galcheri Camer | a-  |
| censis episcopi                                                                                                      | •   |
| De electione Manasse                                                                                                 | •   |
| Qualiter Atrebatensis aecclesia a Cameracensi sit divisa                                                             | et  |
| de Lamberto primo ejusdem civitatis episcopo                                                                         |     |
| De electione Galceri                                                                                                 |     |
| De consecratione Lamberti Attrebatensis episcopi                                                                     |     |
| De reditu Galceri ab imperatoris curia                                                                               |     |
| De adversariis ejus                                                                                                  |     |
| De consecratione Galceri et de expulsione Manasse adve<br>sarii ejus                                                 | er- |
| Qualiter Galcerus a papa Urbano sit depositus et excomm                                                              | ıu- |
| nicatus et Manasses in loco ejus subrogatus vel res                                                                  |     |
| tutus                                                                                                                |     |
| De morte Raginaldi Remensis archiepiscopi                                                                            |     |
| De fuga clericorum Cameracensium                                                                                     |     |
| Qualiter Cameracenses Galcherum refutaverunt                                                                         |     |
| De profectione Galcheri ad imperatorem                                                                               |     |
| De fuga Manasse et receptione Galcheri infra urbem .                                                                 |     |
| Quod Robertus comes Flandrensis Cameracenses val                                                                     | de  |
| afflixit                                                                                                             | •   |
| De succursu imperatoris                                                                                              |     |
| De adventu imperatoris in hanc terram                                                                                | •   |
| De regressu imperatoris ad propria                                                                                   | •   |
| De treviis a comite civibus datis                                                                                    |     |

<sup>1.</sup> On se rappellera que les titres que nous marquons entre crochets ne se trouvent pas dans le manuscrit.

| De reditu imperatoris et de pace inter eum et comitem     |
|-----------------------------------------------------------|
| reformata                                                 |
| De iterata expulsione Galcheri a Cameraco                 |
| De absolutione civium et excommunicatione Galcheri        |
| De malitia civium in Galcherum perpetrata                 |
| De Godefrido                                              |
| Quod Galcherus in Novo Castro sit receptus                |
| Quod Manasses relictis Cameracensibus pontifex Suessionis |
| a papa sit effectus                                       |
| De legatione Galcheri ad archiepiscopum missa             |
| De electione Odonis episcopi                              |
| De profectione Galcheri Legiam                            |
| De morte Henrici imperatoris et successione filii ejus    |
| Henrici                                                   |
| De profectione Galcheri ad imperatorem                    |
| De adventu imperatoris in Flandriam                       |
| De pace inter imperatorem et comitem reformata            |
| De adventu imperatoris apud Cameracum                     |
| Quod Galcherus ad papam ab imperatore sit missus          |
| De pace inter papam et imperatorem facta                  |
| Quod Cameracenses Galcherum in episcopatu restituere      |
| voluerunt post mortem Odonis                              |
| De morte Galcheri                                         |
| Explicit vita Galcheri Cameracensis episcopi              |
| [GESTA ODONIS.]                                           |
|                                                           |
| Incipit de domno Odone episcopo                           |
| De receptione Odonis intra urbem                          |
| De depositione et morte ipsius                            |
| Explicit de domino Odone episcopo Cameracensi             |
| [GESTA BURCHARDI. I.]                                     |
| Incipit de domno Burchardo episcopo                       |
| De electione ejus.                                        |
| De recuperatione Novi Castelli                            |
| De morte Balduini comitis                                 |
| De morte Balduini comitis                                 |
| De Hugone castellano                                      |
| De Hugone castellano                                      |
| [Gesta Burchardi. II.]                                    |
| Item de domno Burchardo opissono Cameracansi              |
| HEM DE COMPA Hurchardo aniceana L'amaracanci              |

| TABLE DU VOLUME.                                        | 273                                     | ì          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Quod cives Galcherum revocare voluerunt                 | . 143                                   | }          |
| De Johanne archidiacono                                 | . 144                                   | į          |
| De electione Burchardi episcopi                         | . 145                                   | ,          |
| Quanta adversa passus sit                               | . 147                                   | 1          |
| De legatione ad papam directa                           | . 148                                   | ,          |
| De profectione Burchardi ad papam                       |                                         | ,          |
| De Conone cardinali                                     | . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,          |
| De profectione Burchardi ad imperatorem                 | . 152                                   | ,          |
| De reditu ejus                                          | . 154                                   | į          |
| De secunda profectione ad papam                         | . 455                                   | •          |
| De consecratione ejus                                   | . )))                                   | ,          |
| De reditu ejus                                          | . 156                                   |            |
| De recuperatione bonorum ecclesiae                      | . >>>                                   |            |
| Explicit de domno Burchardo episcopo                    |                                         |            |
|                                                         |                                         |            |
| [GESTA LIETHARDI.]                                      |                                         |            |
| Incipit de domno Liethardo episcopo                     |                                         | <b>}</b> . |
| thardi                                                  |                                         | ,          |
| De consecratione ejus et de infami ejus conversatione . |                                         | )          |
| Quod Gerardus Malus-filiaster eum invaserit             |                                         | )          |
| De Castelli captione                                    | . 163                                   | ,          |
| De Symone castellano                                    |                                         | Ė          |
| Quomodo Liethardus episcopus sit depositus              | . 167                                   | !          |
| [GESTA NICOLAI.]                                        |                                         |            |
| Incipit de domno Nicholao Cameracensi                   | . 173                                   | }          |
| De electione Ottonis                                    | . >>>                                   | ,          |
| De electione Ottonis                                    | . 175                                   | ,          |
| De receptione apud Cameracum                            | . 177                                   | 1          |
| De Gerardo Malo filiastro                               | . 178                                   | ,          |
| De captione ejus                                        | . 181                                   |            |
| De redditione Novi Castelli et absolutione Gerardi      |                                         | •          |
| De profectione Nicholai episcopi ad archiepiscopum      |                                         | Ė          |
|                                                         |                                         | ,          |
| De consecratione ejus                                   | . 187                                   | 1          |
| De nequitia Gerardi                                     | . 190                                   |            |
| Quod episcopus se defendere paraverit                   | . 192                                   |            |
| De werra inter episcopum et Gerardum orta               | . 194                                   |            |
| De secunda captione Gerardi                             | . 195                                   |            |
| De morte Gerardi                                        | . 197                                   | 1          |
|                                                         |                                         |            |

|  | VOLUM | VOI | UC | K I | BI | ТΑ |  |
|--|-------|-----|----|-----|----|----|--|
|--|-------|-----|----|-----|----|----|--|

274

| De redditione Sanctoberti                                 |
|-----------------------------------------------------------|
| Quod episcopus idem castellum Simoni castellano reddideri |
| De morte Egidii de Cinnio                                 |
| Quod Cameracenses comitem Balduinum sibi adsciverun       |
| in auxilium                                               |
| De obsidione Sanctoberti                                  |
| De receptione comitis infra urbem                         |
| De odio civium contra episcopum                           |
| Quod cives domum Symonis prostraverint                    |
| Quod presul ad Thumium confugerit                         |
| De discordia Montensis atque Flandrensis comitis          |
| De bello ante Osgiachum et de captione Symonis            |
| De taxatione civium                                       |
| Quod episcopus cives in banno tenuerit propter suam infi- |
| delitatem, terramque comitis                              |
| De malis a civibus perpatratis                            |
| De bello ante Crevichorum facto                           |
| De pace nobis reformata                                   |
|                                                           |
| [DE OBITU NICOLAI, EJUSQUE SUCCESSORIBUS PETRO,           |
| ROBERTO, ALARDO ET ROGERO.]                               |
| De Petro Cameracensi electo                               |
| De Roberto Ariensi                                        |
| De Alardo Cameracensi episcopo                            |
| De Rogero                                                 |
| TABLE DES NOMS DE PERSONNES                               |
| TABLE DES NUMS DE PERSUNNES                               |
| TABLE DES NOMS DE LIEUX ET DE PEUPLES                     |
| Table des mots de basse latinité                          |
| word moto be neces fullified.                             |

Imprimerie Daupeley-Gouverneur, à Nogent-le-Rotrou.

. 

SPIN

ļ

· •

.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
|                                       |   |  |
|                                       |   |  |
|                                       | • |  |

